

DERNIÈRE ÉDITION

QUARANTE-QUATRIÈME ANNÉE - Nº 13180 - 6 F

Fondateur : Hubert Beuve-Méry

Directeur : André Fontaine

DIMANCHE 14-LUNDI 15 JUIN 1987

#### La mort pour Bokassa ?

Le destin de Jean-Bedel Bokassa, ancien sous-officier de l'armée française devenu « emperaur », n'est pas encore scellé. La Cour suprême de la République cansupreme de la Republique cen-trafricaine ne jugera sans doute pas opportun de prolonger un long feuilleton politico-judiciaire en donnant suite à son pourvoi en cassation après sa conden tion à mort par la cour criminelle de Bangui. En revenche, le prési-dent André Kolingbe peut fort bien user de son droit de grâce. L'exécution de la sentance serait mai accueilite par la tribu du cou-pable, et le régime, en proje à de graves difficultés, n'a nul intérêt à susciter un nouveau sujet de mécontentement dans une partie non négligeable de la population.

En menant à son terme un procès commencé il y a six mois. es autorités sont sorties sans trop de dommages d'une passe difficile. Quand, las de son exil en France, Bokassa regagna Banqui à la surprise générale, le 23 octobre 1986, il s'imaginait qu'il retournerait la situation en la feveur l'antonica de la companie de l sa faveur. L'entreprise était intempestive et présomptueuse.

Mr. Platings of America

ssir dans!

en dévelop

ម**ខ ៨** ១០ ពួកភានៈ

moire?

. 27. 65 .

En demandant, une fois arrêté, de pouvoir s'expliquer au cours d'un procès régulier, Bokassa n'en embarras-sait pas moins le régime. Bien des gens en place risquaient de s'entendre reprocher leur passivité, voire leur complicité, à l'époque où ils courtisaient le

La déferise a tenté de faire valoir des compromissione, et des « témoins » ont été arrêtés en plein proces. La cour a estimé, avec le procureur géné: ral, que « dans une dictature, il n'y a pes de responeabilité col-lective ». Boicessa a été recognu coupable d'assessinats, meis la liste des crimes retenus contre kii est moins longue que celle qui tai valut une condamnation par contumace en décembre 1980. Son anthropophagie n'a pas été prouvée. Sa responsabilité dans la mort, en avril 1979, de et soumis à des tortures » retenue, mais pes sa participation directe à ces tusries.

Peu avant la chute de l'empereur, une commission d'enquête de juristes africains avait conclu que son implication personnelle dans ces événements était « quasi certaine ». Elle s'appuyait sur des accusations précises qui n'ont pas été répétées au procès. On s'interroge aujourd'hui sur le rôle de cartains ministres de Bokassa dans cette campagne contra un maître dont ils redoutsient le pire.

l'élégance, ou l'habileté s'il espère la grâce, de ne pas poser trop de questions à MM. Dacko et Maidou, ancien chef de l'Etst et ancien premier ministre. Il n'a pas insisté non plus pour faire citer M. Valéry Giscard d'Estaing, qui entretint avec lui des relations de « cousinage » avant de mettre un terme à cette encombrante amitié. A peine e-til suggéré d'« interroger les organisateurs du coup d'Etat de 1979 » - c'est-à-dire les Français - quand fut évoqué le « détournement des bijoux de la

couronne ≥. Malgré ses lacunes, ce procès constitue une « première » en Afrique noire. Quand un chef d'Etat a abusé du pouvoir, des putschistes font trop souvent «justice» eux-mêmes. Ou bien des tribunaux militaires condamnent au peloton d'exécution au terme d'une audience expéditive. Dans le meilleur des cas, une longue détention sans juge-ment suit le perte du pouvoir. Sans l'avoir voulu peut-être, la République centrafricaine vient dans la légalité. Le cas paroxysmique de Bokassa pourrait inspirer à certains une salutaire

(Lire nos informations page 4.)

#### La prochaine réunion du comité central du PCUS

### M. Gorbatchev tente de vaincre les résistances aux réformes

Une réunion du comité central du Parti communiste d'Union soviétique devrait être consacrée à la fin du mois aux problèmes économiques. M. Mikhail Gorbatchev cherche à vaincre les résistances aux réformes, dont il a implicitement admis l'existence dans un discours publié le samedi 13 juin par la « Pravda ». Mais pour le secrétaire général, il n'y a pas d'autre solution aux difficultés de IURSS que la « restructuration ».

MOSCOU

de notre correspondant

M. Gorbatchev vient de recon-naître implicitement mais publi-quement que ses réformes éconoquement que ses reformes econo-miques ne s'effectuaient pas sans mal. Le secrétaire général a en effet éprouvé le besoin de se livrer à un vibrant plaidoyer en faveur de la « restructuration » de l'éco-nomie, lors d'une réunion des principaux responsables de ce sec-teur. Cette réunion a eu lieu les set et 9 uin le Monde du 11 min » et 9 juin (le Monde du 11 juin), mais les discours pronon cette occasion n'ont été publiés par la *Pravda* que le samedi 13 juin. Le ton utilisé par M. Gor-batchev est plus révélateur que le batchevest pius revelateur que le fond de son argumentation. Le secrétaire général met en garde son auditoire — et an-delà, tous les Soviétiques — contre deux périls opposés qu'il place sur le même plant : le sous-estimation des difficultés et le scepticisme quant aux chances de réussite. Son leitmotiv est le suivant : la « restructuration » de toute l'économie, le passage aux nouvelles formes de gestion, en particulier  $\Gamma$  « autonomie financière totale »

des entreprises, est la seule solu-tion possible. Il n'y a pes, et il ne saurait y avoir d' « opposition à ce

DOMINIQUE DHOMBRES. (Lire la suite page 3.)

La riposte des syndicats à M. Chirac

# Des arrêts de travail auront lieu dès lundi

dans la fonction publique

L'Assemblée nationale a adopté, le vendredi 12 juin, en première lecture un amendement selon lequel chaque arrêt de travail dans la fonction publique entraînera la retenue d'une journée de travail. Cette disposition, adoptée par 322 voix (RPR, UDF, FN) contre 250 (PS et PCF) a provoqué aussitôt la réaction des syndicats qui prévoient des arrêts de travail dans la fonction publique à partir du lundi 15 juin.

Pour les syndicats, M. Chirac a joué sur l'exaspération provoquée chez les responsables politiques et les cadres par la prolongation de les cadres par la prolongation de la grève des contrôleurs aériens. M. Edmond Maire juge que l'unité de la majorité s'est recréée

sur le des d'une catégorie professionnelle.

tions immédiates et vives en dépit de capacités de mobilisation limitées. La CFDT et la FEN ont décidé avec la Fédération autonome des fonctionnaires des arrêts de travail et des manifestations dès lundi 15 juin. La CGT. pour sa part, veut élargir au privé les grèves et les manifestations qu'elle a prévues le jeudi 18. Les autres confédérations sont plus mesurées, craignant l'impopularité des grèves dans les services publics, et l'image de « nantis : qui s'attache souvent aux fonc

tionnaires en période de chômage. Mais tous dénoncent la méthode, le coup de force que représente à leurs yeux une telle mesure introduite et approuvée à la sauvette au milieu d'un projet de loi fourre-tout sur «diverses mesures d'ordre social». Cette procédure, sans entraîner des mouvements de masse, risque, en créant le soupçon, d'être préjudiciable aux relations entre les syndicats et le gouvernement.

nucléaire.

(Lire nos informations page 12.)

Les élections législatives en Italie

Lire nos informations page 5.

L'anniversaire du Puy-du-Fou

La majorité superstar

### La «rénovation» de la démocratie chrétienne

Les Italiens sont appelés aux urnes le dimanche 14 et le landi 15 juin pour le renouvellement anticipé des deux Chambres. Un scrutin qui dira notamment si l'effort de rénovation de la démocratie cirrétienne permettra au parti de reconquérir le terrain perdu en 1983.

BENEVENTO de natre envoyée spéciale

On a beau mener campagne avec le mot d'ordre du rinnovamento (la rénovation), n'avoir que quarante ans et faire carrière à Rome, il est, pour un candidat à la députation dans une circonscription du Mezzogiorno, des usages à no pas négliger. Ainsi, ces matinées où le jeune démocrate-chrétien Clemente Mastella reçoit, dans sa villa an luxe très tape-à-l'œil des hauts de Benevento, ces hommes au physil'arrière pays napolitain, venus

exposer leurs requêtes à l'onorevole (l'honorable député). Ainsi, ce moment rituel - et crucial des fins de rénnions électorales où le candidat épuisé doit encore reconnaître, et saluer avec le mot iuste, chacun des notables de province, des femmes, des fils, des cousins de notables qui lui sont présentés à grand renfort de dot-

tore, de professore et de presi- c'est qu'avec eux se dissout cette

Pour faire de la politique ici, il faut être du cru et rester fidèle au pays. Le plus prestigieux des can-didats à Benevento, M. Ciriaco de Mita, secrétaire général du que bourrn de paysans de premier parti d'Italie, le sait, qui semble cultiver à dessein son accent et délaisse fréquemment les affaires romaines pour venir, dans son village natal voisin, jouer aux cartes avec les amis et entendre les siens. Et si Benevento n'aime pas les candidats parachutés - comme la Falcucci, ministre de l'éducation que la DC présente ici car c'est le seul endroit où elle puisse être élue -

relation quasi familiale avec le pouvoir, qui reste le fondement des comportements politiques dans toutes les zones rurales de l'Italie du Centre et du Sud.

Le score de 50 %, que remporte la DC dans cette région de l'Irpinia, est le fruit du clientélisme et de la politique des services rendus qui ont pour corollaire le fait que tout ou presque, des banques aux centres de santé, en passant par les postes ou les télévisions privées, est aux mains de démocrates-chrétiens.

(Lire la suite page 4.)

CLAIRE TRÉAN.

#### Jean-Paul II à Gdansk

Le pape parle pour PAGE 3

#### Nouveau plan cruzado au Brésil

Contre l'hyperinflation. PAGE 13

#### Vie sous contrôle à Tchernobyl

Une mission française sur le site de l'accident

PAGE 7

#### La faillite de Chaumet

Information judiciaire contre les deux frères propriétaires de la joaillerie. PAGE 16

#### Le procès Barbie

Le témoignage de M. Lau-rent Schwartz.

PAGE 6

#### Prince a Bercy

Le mégalo prodigieux. PAGE 8

#### SIDA

Le conseil général des Alpes-Maritimes demande un recensement des séropositifs.

PAGE 16

Le sommaire complet se trouve page 16

#### Vainqueur des rugbymen australiens (30-24)

### Le XV de France finaliste

pour la finale de la Coupe du L'équipe de Jacques Fouroux rencontrera, samedi prochain à Anckland, le vainqueur de la demi-finale opposant dimanche à Brisbane les All Blacks néozélaudais aux Gallois.

SYDNEY de notre envoyé spécial

sirènes du rugby à treize et de ses dollars, le rugby à quinze austra- pant un ballon d'essai d'un tumullien a perdu un artiste. Avec meux regroupement sur la ligne

l'Australie par 30 à 24 au neuf points de l'équipe d'Austra-Concord Oval de Sydney. lie durant la première demi-heure neuf points de l'équipe d'Austragrâce à un drop et à deux coups de pied de pénalité, il dessinait une domination en trompe-l'œil. Le tableau d'affichage dissimulait alors l'étonnante domination, tant physique que technique, du pack français sur son adversaire, pourtant réputé.

L'injustice des chiffres allait être réparée une première fois au Lorsque Mark Ella a cédé aux . cours des arrêts de jeu par les bras puissants d'Alain Lorieux, extir-Michael Lynagh, son remplaçant d'en-but australienne. La France

Le XV de France s'est quali-au poste de demi d'ouverture, il a aurait déjà dû être récompensée à fié, le samedi 13 juin à Sydney, trouvé un artisan besogneux, la quatorzième minute, lorsque solide, bâtisseur de victoires avec l'arbitre écossais Bryan Anderson, monde de rugby en battant son pied droit. En marquant les en sifflant prématurément une faute sur Frank Mesnel, priva Dominique Erbani d'un essai tout

> L'avantage de l'Australie à la mi-temps (9 à 6) allait être de courte durée. A nouveau enfoncé par le dynamisme des avants tricolores, le pack australien allait céder dès la quarante-quatrième minute, reculant de vingt mètres et ouvrant la voie à Philippe Sella pour un essai entre les poteaux que Didier Camberabero transformait 12 à 9.

JEAN-JACQUES BOZONNET.

(Lire la suite page 7.)

#### n° 13, été 87 **EN KIOSQUES** P. Barin Dec Reziere J.C. Castenado C. Fuer L Beylistic J.-L. Goureto E. Eraszo J.-C. Ma

Paris a de nouveau queique chose à offrir à l'Europe dans le domaine des initiatives LETTRE INTERNATIONALE

est devenne le journal politique et littéraire le plus important dans l'Europe d'aujourd'hui.

DIE TAGESZETTUNG

Le n° 35 F abonnements 120 F étranger 170 F.

CALENDRIER CULTUREL EUROPEEN

CHEQUE A L'ORDRE DE . LETTRE INTERNATIONALE . 14-16, rue des Petits-Hôtels, 75010 Paris, Tél. (1) 42 78 68 43-FRANCE

à partir du nº .....

WEDITATIONS.

PRIX DE VENTE A L'ETRANGER: Algéria, 3 DA; Merce, 6 dk.; Turiele, 700 m.; Alternagna, 2,50 DM; Autriche, 20 sch.; Belgique, 40 fr.; Canada, 2 \$; Côte-d'Ivoira, 315 F CFA; Denemark, 8 kr.; Espagna, 175 pes.; G.B., 55 p.; Grèca, 180 dr.; Irlande, 86 p.; Italia, 2 000 L.; Libya, 0,400 DL; Libya, 0,400 DL; Libya, 0,400 DL; Libya, 0,400 DL; Libya, 1,50 S; USA (West Coast), 1,75 S.

# **Dates**

#### **RENDEZ-VOUS**

Dimanche 14 juin. — Budapest : visite du premier ministre chinois : Fin de la visite du pape Jean-Paul II. - Manille: visite officielle du secrétaire d'Etat américain, M. Shultz - Rome : élections législa-

tives. - Bonn : congrès extraordinaire du SPD.

de l'amiral Poindexter sur

Lundi 15 juin. - Paris: visite officielle du prince héritier du Qatar. - Washington: déposition

l'affaire de l' = Irangate ». Mardi 16 iuin. - Pretoria: grève générale pour l'anniversaire des émentes de Soweto.

Mercredi 17 juin. - Hanol : réunion de la nouvelle Assemblée nationale.

Vendredi 19 juin. - Nassau: élections générales.

Samedi 20 juin. - Canberra: visite officielle de M. Shultz.

Dimanche 21 juin. - Moscou : élections aux soviets

#### Le Monde

7, RUE DES ITALIENS, 75427 PARIS CEDEX 09 Télex MONDPAR 650572 F Télécopieur : (1) 45-23-06-81 Tél : (1) 42-47-97-27

Edité par la S.A.R.L. le Monde Gérant :

André Foutaine, directeur de la publication Anciens directeurs: Hubert Beuve-Méry (1944-1969) Jacques Fauvet (1969-1982) André Laurens (1982-1985)

Durée de la société : cent ans à compter du 10 décembre 1944. Capital social:

Principaux associés de la société : Société civile • Les Rédacteurs du *Monde* •, Société anonyme des lecteurs du Monde, Le Monde-Entreprises MM. André Fontaine, gérant, et Hubert Beuve-Méry, fondateur,

Administrateur général : Bertiard Wouts. Rédacteur en chef: Daniel Vernet Corédacteur en chef: Claude Sales.



Til: (1) 45-55-91-82 on 45-55-91-71 Tilex MONDPUB 206 136 F



Reproduction interdite de sous articles, sauf accord avec l'administration

Commission paritaire des journaux et publications, nº 57 437 ISSN: 0395 - 2037

#### Le Monde TÉLÉMATIQUE Composez 36-15 - Taper LEMONDE

ABONNEMENTS Tél.: (1) 42-47-98-72 3 mais 6 mais 9 mais 12 mais

FRANCE 72 F 954 F 1 200 F 354F 672F TOUS PAYS ÉTRANCERS PAR VOIE NORMALE 687 F 1 337 F 1 952 F 2 530 F

ETRANGER (par messageries)

BELGIOUE/LUXEMBOURG/PAYS-BAS
9 F 762 F 1 089 F 1 380 F IL - SUISSE, TUNISIE 504 F 972 F 1 404 F 1 800 F Par vole aérienne : turif sur demande.
Changements d'adresse définitifs on provisoires : aos abounés sont invités à formuler leur demande deux semaines avant leur départ. Joindre la dernière bande d'anvoi à toute correspondance.
Veuillez avair l'obligeance d'écrire tous les nous propres en captules

tous les noms propres en capte d'imprimerie.

Le Monde USPS 765-910 in published dally. except Sundays for \$ 460 per year by La Monda c/o Speedimpex, 45-45 39 th Street, L.C.L., R.Y. 11104. Second class postage paid at New-York, M.Y. postmester : send address changes to Le Monda c/o Speedimpex U.S.A., F.N.C., 45-46-39 th Street, L.L.C., N.Y., 11104.

#### Il y a cinquante ans

### L'exécution de Toukhatchevski et la grande purge de l'armée rouge

E 11 juin 1937, un coup de foudre frappait l'état-major de l'armée rouge. Stupéfait, le monde apprenait que, sous l'inculpation inoule d'espionnage, le maréchal Toukhatchevski était accusé d'avoir trahi sa patrie et les peuples de l'Union soviétique. En compagnie d'autres « héros de la guerre civile », le commissaire Gamalrik, les généraux Putna, Iakir, Feldman, Puborovitch, etc., il était jugé, et, dans les quarante-huit heures, condamné à mort et exécuté. Les parents des suppliciés, leurs femmes et enfants étaient expédiés dans des camps,

Quelques jours plus tard, dans un rap-port que publie la Pravda, un des autres maréchaux de l'armée rouge, Vorochilov, associait Toukhatchevski, Iakir, le général Putna et les autres officiers condamnés à Trotski, les accusant d'avoir organisé l'assassinat des leaders du parti et de s'être livrés à des actes de sabotage. Ces données corroboraient une déclaration de Krestinski, un des accusés des grands procès qui venaient de s'achever - celui du centre terroriste trotskiste-zinovieviste en 1936, puis le procès du centre antisoviétique trotskiste en janvier 1937. Selon Krestinski, Trotski, Sedov, etc., étaient au courant du coup d'Etat que préparait Toukhatchevski et qui devait coïncider avec le début de la guerre.

L'exécution du maréchal Toukhatchevski, suivie bientôt de celle de quarante généraux et de plus de trente-cinq mille officiers, out un retentissement et un effet considérables. On y vit le signe infaillible de la décomposition de l'armée rouge, son haut commandement décapité. des milliers d'officiers exécutés ou déportés, un choc dont elle ne se relèverait pas. En France, où le principe de l'alliance soviétique était déjà mis en cause par la droite et l'état-major, quel coup porté à la crédibilité même de cette alliance! L'anticommunisme y est tellement virulent qu'on lui présère, décidément, ce rapprochement avec la Pologne qu'avaient réamorcé les accords de Rambouillet.

#### L'affaire du faux dossier

La droite pavoisait. Hitler également, qui aurait dit : « Nous avons neutralisé la

Ce « nous » révèle, semble-t-il, un des aspects essentiels de l'affaire : car il y avait eu un faux, sur la foi duquel Toukhatchevski avait été jugé ; or les fabricants du « faux » étaient allemands ; disposant de nombreux exemplaires de la signature du maréchal qui avait négocié maints accords militaires avec la Reichswehr après les accords de Rapallo, les services secrets nazis avaient fabriqué un dossier qui établissait la collusion existant entre le maréchal, Karl Radek, les trotskistes, et disait leur sympathie, secrète mais active, en faveur de l'Allemagne nazie. Ils préparaient un putsch. L'affaire avait été montée par le SS Reinhard Heydrich, qui avait établi ces fausses preuves avec l'aide du général « blanc » Skobline... Or ce dossier était parvenu, « on ne sait comment », entre les mains du président Benes. A une date où les menaces des nazis commençaient à se manifester contre la République tchécoslovaque, et où l'alliance de l'URSS constituait une des garanties de sa sauvegarde, Benes crut bon de communiquer ces graves informations à Staline.

Il avait dit à Roman Fajans, rédacteur à la Libre Belgique : . Dans ces tiroirs de mon bureau, je possède des preuves irréfutables de la trahison de Toukhatchevski. .

Or, en 1961, cinq ans après son Rap-port, Khrouchtchev faisait savoir que l'exécution de Toukhatchevski avait été un des nombreux crimes de Staline, qu'il n'y avait eu aucun complot ni de Toukhatchevski ni de lakir, etc., qu'ils étaient parfaitement innocents, et que Staline le savait. On apprenait aussi, par d'autres voies, que le général Skobline était de mèche avec le NKVD. Pourtant, recevant de Toukhatchevski une lettre où il clamait son innocence, Vorochilov s'exclama : « Je doute de l'honnêteté d'un malhonnête homme - 1; et Staline vociféra des injures à l'encontre de lakir lorsqu'il sut qu'au moment de sa mort lakir s'écria : « Vive le parti, vive Staline ! ., la preuve aussi qu'il le jugeait, de toute façon, coupable.

On se trouve ainsi devant une énigme à plusieurs entrées. Que Staline et Vorochilov aient su, ou non, que les documents transmis par Benes étaient des faux, il demeurait que, indépendamment de cette « révélation », ils avaient de l'hostilité envers Toukhatchevski, souhaitaient se débarrasser de lui aussi bien que de lakir et des autres. On en a la preuve parce que, sous la direction de legov promu chef de la sécurité, le NKVD avait préparé des dossiers contre ces officiers supérieurs trois mois avant que le rapport sur le « complot » entre Trotski, Radek, Toukhatchevski et les Allemands ait été communiqué à Staline.

Le signe avant-coureur du drame ? Ces quelques mots prononcés le 27 janvier 1937 par Kari Radek à son propre procès : - En janvier 1935, le général Putna, chargé de mission par Toukhatchevski, vint me voir... »; sur une question du pro-cureur général Vychinski, Radek avait

vitesse du feu, que tombaient Minsk, Vilna, Grodno - que déjà dans ses four-gons se formait le premier gouvernement soviétique de Pologne, avec Marchlevski, Dzerjinski, etc. – Bondienny tarde à accourir, son supérieur, le général legorov en a besoin pour investir Lwow au pas-

des hommes du NKVD, et de ses chefs. successivement Jagoda et legov.

Or l'armée constitue une force qui échappe en partie au pouvoir politique; ses cheis ne vont pas toujours au-devant



ajouté qu'« il ne pouvait avoir, avec Toukhatchevski, des rapports ayant trait à son activité contre-révolutionnaire, car c'était un homme absolument dévoué au parti et au gouvernement ». Dans les pratiques et les usages de ces procès à haute confession, ce genre de propos portait loin : pour Toukhatchevski, être ainsi cautionné par quelqu'un qui commet publiquement ces aveux - que ceux-ci aient été, ou non, soufflés à Radek - n'était pas de bon augure. Vorochilov, qui détestait Toukhatchevski mais craignait les consédérive, insista auprès de Staline pour qu'on oublie ce témoignage. Pourtant, Putna, le vieux compagnon de Toukhatchevski, fut aussitôt incarcéré. La folle et sanglante mécanique des procès s'emballait à une vitesse non contrôlée...

On peut ainsi se demander quelles étaient les véritables données de cette purge, une question d'autant plus difficile à résondre qu'il n'y ent pas de procès véritable pour condamner ces militaires de baut rang ; au moins ne fut-il pas public et n'eut-il rien de commun avec les grands procès - de Zinoviev, Radek, etc. - qui encadrent et où les aveux constituent l'instant privilégié de la procédure.

Certes, il existe des raisons que, depuis, on a pu déceler - mais que valent-elles ? Et d'abord l'animosité de Staline contre Toukhatchevski; ensuite, l'idée que l'armée peut ourdir un complot en accord (ou non) avec tel ou tel opposant; qu'elle peut mettre en cause la politique étrangère de Staline, etc. Examinons ces raisons l'une après l'autre...

#### Le retard de Boudienny

L'animosité personnelle de Staline contre Toukhatchevski remontait à la campagne de Pologne, en 1920. Ce général de vingt-sept ans avait été placé à la tête de l'armée qui devait marcher sur Varsovie. Tous les suffrages l'avaient désigné: Sklianski, Vorochilov, Podvoiski ainsi que les vieux généraux de l'armée impériale, Brussilov, Polivanov, etc.; Trotski également, qui commande l'armée rouge, et Lénine, enthousiaste lui aussi. « Son glaive, à travers Varsovie, labourerait les entrailles de la vieille Europe. Et Toukhatchevski, jeune officier, mais de la vicille école lui aussi, venu du régiment Semenov, de la garde impériale, de commenter: « Nous allons mettre le feu au monde et détruire les bourgeois. . Ainsi, il est prêt à frapper le coup de poing rouge qui brisera la Pologne...

De fait, passé les heures sombres de 1919, un retournement militaire assez extraordinaire s'était produit dont on mesure l'effet enivrant à regarder les images du 2º congrès du Komintern, contemporain de ces événements. Une fois de plus, les Russes chassaient les Polonais de l'Ukraine qu'ils avaient occupée... Venant de l'Est, Toukhatchevski, le vainqueur de Kolchak, allait transformer cette victoire en triomphe; il marchait sur Varsovie ; mais, pour briser l'ennemi polonais, il lui fallait disposer de la cavalerie de Boudienny, le Murat soviétique. Et, tandis que Toukhatchevski progressait à la

sage... Ainsi, tandis que chez Toukhatchevaki, suivant la contume, le festin russe commence avant qu'on soit à table, Bondienny se fait tonjours attendre; et aidé par les conseils de Weygand, le Polonais Pilsudski transforme sa défaite en victoire. La retraite russe prend l'allure d'un désastre, et Boudienny, enfin surgi du Sud-Onest, est vaince à son tour. A jamais s'envolait le rêve de la « révolution » enro-

Or l'homme qui avait interdit à Bondienny de se porter en temps voulu sur que le commissaire politique, Staline. Sans doute celui-ci avait-il de bonnes raisons, car cette partie du front trop dégarnie eut pu craindre une attaque en provenance des Roumains, ou même de Wrangel, le dernier général blanc. Pourtant, le refus de Staline était un contrordre, un acte de désobéissance caractérisée envers Trotski et Lénine, car, le 11 août, le Conseil suprême avait ordonné à legorov de laisser filer Boudienny, et, le 16 août, les Polonais avaient contreattaqué. Furieux de ne pas avoir pris Varsovie ni enflammé à sa suite l'Allemagne, Toukhatchevski s'en prit à legorov. Mais, à juste titre. Staline se sentit visé: et. depuis, ont disparu de partout les traces de cette histoire...

Quand, en 1937, on dit à Toukhatchevski que Vorochilov en voulait à sa gloire, qu'on lui devait l'arrestation de Putna: « Non, répond Toukhatchevski, le coup vient de Staline... ».

Pourtant, depuis 1920, l'armée rouge avait manifesté la plus entière docilité. Toukhatchevski en tête, elle avait, officiers tsaristes « à mon commandement », obéi à Trotski et à Lénine, et fusillé les kronstadtiens. Puis les moujiks de Tamboy v étaient passés à leur tour. D'aucuns ont cru pourtant, tel Isaac Deutscher, que, après tout, l'armée avait bien pu comploter. Or on a démontré, et trois fois plutôt. qu'une, qu'il n'y a pas cu de complot, et que, en tout état de cause, Trotski n'avait guère de contacts avec ces militaires.

Mais, dans l'atmosphère délétère et trouble de l'époque des procès, dans ces milieux politiques et militaires où se ressent, venant d'en bas, une poussée des nouveaux cadres, point n'est besoin d'un complot véritable pour que règne le soupcon. Critiquer un dirigeant local, pour celui qui, sur place, est un simple citoyen, le désigne comme opposant, comme « trotskiste », ou « droitier » ; il est ainsi suspect. Mais les dirigeants militaires, officiers de l'ancienne armée ou pas, ne sont pas de simples citoyens : ils disposent d'une relative autonomie dans le système. et certains d'entre eux ont plusieurs fois critiqué les manières du pouvoir politique (bien que certains d'entre eux, tel le général Puborovitch, aient figuré comme suppléants au comité central). Toukhatchevski, lakir, Putna et d'autres ont mis en doute le bien-fondé des procès, ceux de 1936 et de 1937 notamment, et plus encore ceux qui visent les bolcheviks « historiques », notamment Boukharine et les « droitiers »: Surtout, ils ont stigmatisé les responsables de l'assassinat de Kirov. lequel, sur ces points, aspects de la terreur, partageait un peu leurs vues ; pour cux, sous-entendu, les responsables étaient

tiges ~ comme le font les dirigeants successifs du NKVD. Une sorte de partie de bres de fer se joue sinsi entre ces deux institutions, et, en 1937, legov, qui a su monter les grands procès, avec Vichynski, contre les rivaux personnels de Staline, dispose ainsi d'un compte créditeur qui l'aide à monter l'affaire des généraux. De fait, au momest même où Toukhatchevski voit peu à peu se resserrer l'étan des - présomptions - contre ses compagnons est restauré, le 8 mai 1937, le système du double commandement : chaque officier supérieur se voit à nouveau flanqué d'un commissaire politique qui le tiendra surveillance.

#### **Un сопр тепп** da NKVD

La peur d'un Bonaparte, qui pourrait être Toukhatchevski, s'exprime ainsi, une fois de plus. Et, on juge volontiers que celui-ci est un va-t-en-guerre, avec ses idées de contingents de parachutistes, d'attaque surprise, etc. Et après sa mission à Paris, on répète qu'il y a fait valoir que tant qu'il en était encore temps, une action préventive contre l'Allemagne mazie était souhaitable si l'on voulait sauver la Tchécoslovaquie. Or, juge-t-on à Moscon, PURSS n'est pas prête, et, en outre, cet état de guerre peut créer des circonstances favorables à la prise du pouvoir par des militaires. Certes, le faux rapport parvenu à Staline en mai disait l'inverse, puisque les militaires y sont supposés agir de connivence avec Hitler. Certes, mais dans les deux cas, il y a bien un coup d'Etat au bout... Ainsi, pour le pouvoir, ces données divergentes n'en constituent pas moins des « charges » qui s'additionnent...

 $\sqrt{\omega}$ 

1

. . . .

Dans cette affaire, si la main de Staline n'a pas tremblé, le coup est venu aussi d'ailleurs : du NKVD. L'armée s'en est souvenue vingt ans plus tard lors de l'assassinat de Beria, le successeur de legov...

En vérité, Kirov et Toukhatchevski n'étaient pas des rivaux de Staline, tels Trotski, ou Boukharine. Mais ils constitunient le premier en cas de paix, le second en cas de guerre, des rivaux virtuels. Le renouvellement, par l'assassinat, des cadres de l'armée correspondit ainsi, à sa manière, an renouvellement général, par l'assassinat, des cadres du parti. Ce qui constitua la terreur, pour les victimes, fut simultanément une promotion et le début d'une ère enchantée pour ceux qui

prenaient leur relève. Ultime sarcasme de l'histoire, ce furent ceux-là qui, en 1941-1942, repousserent et vainquirent la plus compétente et la plus puissante des armées du monde. Celle dont le chef, Hitler, avait cru, par sa « contribution » à la purge des généraux, qu'il rendrait impuissante à jamais l'armée des Soviétiques...

MARC FERRO.

#### BIBLIOGRAPHIE

Robert Conquest, la Grande Terreur, éd. Famot, 2 vol. 1968-1976. Victor Aexandrov, Caffaire Toukharchessit, Paris, Laffont, 1962. Nicolas Werth, les Procès de Moscou, Complexe, 1987.





# Etranger

GRANDE-BRETAGNE: après les élections législatives

# M<sup>me</sup> Thatcher savoure son « fantastique triomphe »

LONDRES

armée 1000

de notre correspondant

« Nous venous d'obtenir un triomphe vraiment fantastique » En milieu de journée, le vendredi 12 juin, M= Thatcher, tout en prêchant l' · humilité », consent un instant à se laisser aller à l'euphorie.

Elle savoure son bonheur. Mais elle s'empresse d'ajouter : « Mainte-nant, à la tache ! », c'est-à-dire préparer pour le week-end un « léger » remaniement ministériel, puis, « dèr lundi », mettre la dernière main an programme législatif de son troisième gouvernement pour la rentrée du nouveau Parlement. Comme toujours, la « dame de fer » entend signifier qu'il n'y a pas de temps à perdre, pas de répit, pas d'effusions. Dans la nuit du 12 octobre 1984, aussitôt après l'attentat de Brighton, elle avait étonné le monde en déclarant dans les gravats du Grand Hôtel: « Business as usual. »

Dans la City, à la Bourse où grimpe le cours des actions, notamment celles des entreprises privatis, on boit du petit-lait, c'est-à-dire du champagne. M= Thatcher sonligne avec satisfaction que les enquêtes d'opinion effectuées au sortir des isolairs indiquent que la plupart des nouveaux et jeunes électeurs ont voté conservateur, de même que les nouveaux actions de British Telecom ou British Gas, comme ces nouveaux propriétaires qui ont racheté leur HLM. N'a-t-elle pas surpris à l'aube son auditoire en affirmant que l'une des priorités de son prochain gouvernement consisterait à s'occuper des quartiers peuvres des grandes villes, plaies béantes du thatchérisme selon ses adversaires? Se convertirait-elle soudain à une politique sociale active? Certes, il faut davantage encourager dans ce domaine « les investissements ... privés ». Mais il fant surtout sévir plus que jamais contre les initiatives « insensées » et coûteuses des autorités locales dominées par la - gauche dure ». Le thatchérisme n'est donc pas près de

Soulagé, M. Norman Tebbit, président du Parti conservateur, déclare : « Heureusement que nous avons une belle majorité, car il nous faut poursuivre notre projet de réforme radicale. - Quelques députés tories se montrent toutefois plus prudents, comme s'ils redoutaient un excès de confiance. L'un d'eux a même mis l'accent sur l'arithmétique particulière du système électoral, rappelant que rarement la disproportion entre le nombre de sièges et le pourcentage des voix obtenus par l'opposition n'a été aussi grande. Les travaillistes out bien sûr renchéri en déclarant que « près de 60% des Britanniques ont voté contre M= Thatcher ».

Au QG londonien du Labour, M. Neil Kinnock avait du mal à dissimuler sa déception, mais, comme les jours précédents, les militants lui ont fait fête, le félicitant chalenreusement pour le dynamisme de sa campagne. Même les activistes de la gauche dure se sont joints au mouvement. Parmi ceux-ci, Mª Diane Abbott, première femme noire à entrer à la Chambre des communes, oubliant son opposition an recentrage voulu par M. Kinnock, a déclaré : « Paradoxalement, le moral n'a jamais été aussi haut dans le parti depuis longtemps; nous avons enfin un vrai leader. Nous disposons maintenant d'une base solide pour parachever le renouveau du parti.

#### < Réflexion lucide » da labour

Quelque pen rasséréné, M. Kin-nock a alors déclaré, reprenant une phrase célèbre de Mª Thatcher : « Je continue encore, et encore, et encore, » M. Kinnock va-t-il provoquer un réexamen du programme travailliste? « Nous devons, dit-il, réfléchir avec lucidité, dans un esprit très ouvert, » Remettre en cause une politique de désense si controversée? M. Kinnock élude la question, laissant entendre que c'est pour le moment très improbable, à moins que l'évolution des pourparlers sur le désarmement entre Moscou et Washington ne soit telle qu'elle puisse faciliter celle du Labour.

Nombre d'observateurs sont cependant sceptiques sur les possibi-lités d'une modération accrue du Parti travailliste sous la direction de M. Kinnock, alors que beaucoup des soixante nouveaux députés du parti (le quart des effectifs du groupe) sont liés à la « gauche dure ».

Chez les centristes de l'Alliance, c'est la consternation. Le chef du Parti libéral, M. David Steel, paraît ne pas écarter l'éventualité d'un pro-chain retrait, tandis que, dans sa formation comme dans celle du Parti social-démocrate (SDP), on réclame de plus en plus une vérita-ble « fusion», avec la désignation d'un scul leader. Alors que le SDP ne compte plus que cinq députés, on voit mal comment M. David Owen, soupconné d'avoir trop manifesté une volonté de négociation avec les tories, pourrait garder des ambi-

#### Succès des modérés en Ulster

Les derniers résultats à être proclamés ont été ceux des dix-sept circonscriptions d'Irlande du Nord. On a déploré vendredi de nouveau la mort d'un membre des forces de l'ordre, assassiné par l'IRA, la cinquantième victime du terrorisme depuis le début de l'année. Bonne nouvelle toutefois pour les défenseurs de l'accord anglo-irlandais : le Parti social-démocrate et travailliste (SDLP), catholique, nationaliste et modéré, consolide ses positions, non seulement par rapport au Sinn Fein, la branche politique de l'IRA, dont le président, M. Gerry Adams, préserve de justesse son siège de Belfast-Ouest, mais encore conquiert une troisième circonscription, celle de South-Down, au détriment des unionistes protestants,

Il s'agit d'un événement, car le vaincu de South-Down n'est autre que M. Enoch Powell, qui va ainsi quitter le Parlement après trentesept années d'une étonnante et frasante carrière. Imprévisible, ce brillant orateur a toujours troublé et irrité ses partenaires, provoqué les pires colères de ses ennemis, et cependant, tous lui garderont une certaine admiration. Intègre et scandaleux, il a dénoncé les dangers de l'immigration massive des années 60, au risque d'alimenter le racisme. Mais ce candidat au leadership conservateur n'u pas hésité non plus à appeler à voter travail-liste pour tenter d'empêcher l'adhésion de la Grande-Bretagne au Mar-

Puis il a rejoint les unionistes, accusant Ma Thatcher d'un sombre « complot » visant à « brader » une partie du Royaume-Uni. Récemment, il défendait avec ardeur la politique de désarmement unilaté rale du Labour! Cet érudit d'un autre âge semblait cultiver à l'extrême et à sa manière l'art du splendide isolement, de même que ce sens si particulier de l'« excentricité » propre à un gentleman britannique. Ironie de l'histoire, à soixante-quinze ans, il s'en va quand les premiers députés noirs font leur entrée au palais de Westminster...

FRANCIS CORNU.

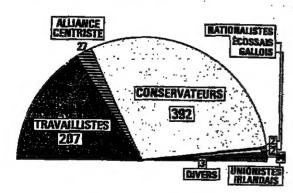

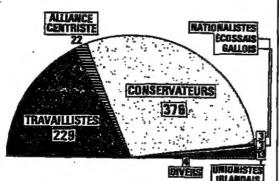

A gauche, la Chambre sortante. A droite, la nouvelle Chambre. Le pourcentage des voix obtennes se décompose ainsi (entre parenthèses le pourcentage des voix obtennes aux élections de 1983) : conservateurs : 42,30 (42,42); travailliste : 30,83 (27,51); alliance : 22,55 (23,36); autres : 4,09 (5,67). La participation au vote a été de 75,35% contre 72,69% en 1983.

#### Le voyage de Jean-Paul II en Pologne

#### « Le pape parle pour vous »

Jean-Pant II devait achever, petite redoute polonaise. L'endroit le dimanche 14 juin, son voyage en Pologne. Après nsk, où son passage a été marqué par d'importantes manifestations, le pape était samedi matin au monastère de Czestochowa et devait se rendre dans la journée à Lodz avant de regagner Varsovie, où il doit célébrer une messe

**GDANSK** de notre envoyé spécial

Aujourd'hui j'ai compris pou quoi le pape est venu une troisième fois. » La réflexion vient de l'un des principaux opposants, Zbigniev Bujak, au soir d'une longue journée qui a scellé à Gdansk l'union du pape et de Solidarité, une union qui ne va pas sans quelque désobi sance pourtant, puisque ce vendredi 12 juin s'est conclu, malgré les demandes du pape, par une grande manifestation, la plus importante depuis des années.

Jour heureux donc, jour de réconfort pour l'opposition, qui en avait bien besoin. Jour de désaven, en revanche, pour la hiérarchie épiscopale, qui avait nettement pris ses distances à l'égard d'un mouvement auquel le pape est venu lui-même enfin qui ruine l'espoir nourri par le pouvoir de faire coïncider la visite du pape avec l'enterrement de Soli-

Avec d'abord cette scène, ces quelques minutes du programme « privé » de la visite pontificale que tout le monde attendait : le pape s'agenouille seul au pied du monument aux victimes de la répression des grèves de 1970, y dépose un bouquet de fleurs jaunes. Le pape, devant le chantier Lénine, d'où tout est parti, c'est toute l'imagerie populaire réunie, le rêve devenu réalité.

Mais ce fut pourtant un moment sinistre. La place était vide, à l'exception d'un maigre public de policiers en civil. Tout autour dans toutes les rues avoisinantes, une infinité d'autres policiers avaient placé une infinité de barrières, rendant le quartier impénétrable.

« Ja veux bien tout admettre, mais pourquoi ne nous laisse-t-on pas voir cela? » C'est une femme de chambre qui parle. Elle a pour-tant de la chance. Depuis le dix-septième étage d'un hôtel, elle a pu vaguement apercevoir à la jumelle la petite silhouette blanche, immobile au pied des trois grandes croix. Maic les milliers de personnes qui depuis les premières heures de la matinée avaient vainement tourné, ce vendredi, de barrages en barrages, dans l'espoir de trouver un exdroit d'où elles pourraient apercevoir quelque chose n'ont rien vu. La sécurité – de l'Etat – voniait qu'elles ne voient pas.

Auparavant, le pape était allé à Westerplatte à l'extrémité d'une langue de terre qui s'avance dans le golfe de Gdansk. C'est là que furent tirés les premiers coups de canon de la seconde guerre mondiale par un croiseur allemand bombardant une

avait été suggéré par les autorités, mais le pape se garda bien de saisir la suggestion qui lui était servie sur un plateau : la paix. Lui qui pourtent l'évoque sans cesse ne prononça même pas le mot tout au long de son allocution, faisant ainsi échouer une trop facile opération de récupération (le général Jaruzelski avait personnellement ordonné qu'une salve d'honneur soit tirée par des navires de guerre).

Au lieu donc de parler de paix, Jean-Paul II se lança dans un éloge de la résistance morale. Après avoir évoqué le « sentiment d'absence d'espoir : qui est le drame d'une grande partie de la jeunesse polonaise, il a mis en garde les douze mille jeunes qui l'écoutaient contre la tentation de la « résignation ». Il a parlé de la force nécessaire pour ne pas se taire quand une injustice est commise, pour avoir - le courage d'exprimer une juste protestation ». Et aussi du devoir « de ne pas déserter » même contre plus fort que soi, à l'exemple de la poignée d'homme qui en septembre 1939 défendirent contre tout logique Westerplatte.

#### **Banderoles** de « Solidarité »

Ensuite, après une visite aux malades et l'épisode du monument, ce fut l'énorme et joyeux rassemblement de Zaspa, un quartier popu-laire de banlieue, celui où habite Lech Walesa. Une grande esplanade au milieu d'immeubles plutôt tristes d'ordinaire, mais resplendissant ce jour-là de toutes les décorations imaginables en l'honneur du pape. Au milien, un autel remarquablement réussi, exemple parmi d'autres de l'extraordinaire travail fourni par la population pour préparer cette visite. C'est une proue de navire surmontée d'un immense voile soutenue par une puissante charpente de bois et couronnée de trois croix. Le tout s'élève à 50 mètres du sol. Les trois croix, évidemment, étaient là pour rappeler celles du monument de Gdansk, et les autorités s'étaient d'abord opposées à leur présence. Il fallu longuement argumenter, négocier, faire valoir entre autres que l'autel représentait l'un de ces batcaux du Moyen Age qui por-taient des croix au sommet de cha-

cun de leurs trois mâts... Tout autour de la nef papale, la mer humaine était au rendez-vous. piquetée de la plus grande quantité de banderoles de Solidarité qu'on ait jamais vues au cours de cette visite. L'atmosphère est tout à l'opposé de celle de Gdynia la veille, et le pape, cette fois, laisse l'assistance applaudir, exprimer longuement ses sentiments. Son homélie consacrée au travail est encore plus explicite que le discours de la veille. Ce n'est pas seulement un soutien à Solidarité. mais un hommage à l'exemple donné par les gens de Gdansk non seulement à la Pologne mais au

Un exemple, dit Jean-Paul II, peut-être moins bien compris - dans les pays où le bien-être atteint les frontières de la consommation excessive », mais compris partout où

- le problème du travail régit le fondement du progrès authentique et de la libération de l'homme -.

Le pape parle des accords de Gdansk, qui - tirent leur origine des tragiques événements de 1970 -(manière de dire que la protestation porte un jour ses fruits) et « restent un objectif à atteindre » (manière de rappeler que le pouvoir n'a pas tenu ses engagements).

A plusieurs reprises, la foule interrompt le pape, certains éléments de l'assistance scandant - Solidarité! - d'autres, un peu choqués, car c'est tout de même une messe, répondant par « Vive le pape! ..

Mais à un moment où le cri - Solidarité! - prend le dessus, Jean-Paul II intervient pour dire : - C'est de cela justement que je veux vous parler. Laissez s'exprimer le pape, qu'il vous parle et aussi, en un sens, au'il parle pour vous - (en votre nom). C'est la, sans aucun doute, le moment le plus vra de la visite papale, celui de la plus intense émotion. Plusieurs participants le confirmeront après coup...

Avant de quitter cette foule, le pape reprendra la parole pour remercier à nouveau les habitants de Gdansk pour ce qu'ils ont fait dans le but de « rénover le visage de la Pologne ». Et il insiste, il veut que tout le monde comprenne qu'il soutient de tout son poids le combat pacifique de Solidarité, la foule qui lui fait face, mais aussi cette pléiade d'évêques assis derrière lui. Mgr Glemp en particulier, qui lui, de notoriété publique, considérait ce chapitre comme clos.

- Tous les jours, où que je sois, je prie pour ce grand héritage de la solidarité polonaise. - Ce qui veut dire : Je ne vous abandonnerai pas. Le pape insiste aussi pour que « ce jour reste un jour de prière, pour que rien ne vienne le troubler ».

La foule, après de longs adieux à l'hélicoptère qui s'éloigne vers Czestotchown, au sud du pays, où une nouvelle multitude attend le voyageur, se disperse. Mais malgré les appels du pape, malgré les menaces exprimées la veille par le pouvoir, malgré l'invraisemblable concentration des forces de police dans toute la ville, il se trouvere plusicurs dizaines de milliers de personnes pour suivre les drapeaux de Solidarité. Et avec au sein de cette foule la plupart les dirigeants de l'opposi tion, ceux-là mêmes qui, lors de la précédente visite du pape, se trouvaient soit en prison, soit dans la

On n'avait pas vu depuis des années pareil cortège défiler si longtemps. L'affaire s'est tout de même terminée par un féroce matraquage quand, après avoir été bloqués pa un puissant barrage de police, une partie des manifestants se sont assis par terre. Les Zomos ont alors chargé à la matraque avec une extrême violence, frappant à la tête des gens assis. Il y cut des blessés, des ambulances, des arrestations, mais quelques matraquages ne suffisent pas à effacer une journée comme celle-là

JAN KRAUZE

#### URSS: la prochaine réunion du comité central du PC

#### M. Gorbatchev tente de vaincre les résistances aux réformes

(Suite de la première page.)

 La restructuration, dit encore M. Gorbatchev, ce n'est pas seulement une réponse théorique et politique aux défis de notre époque. C'est l'unique solution réelle à la situation de notre société dans le domaine socio-économique (...). Il ne faut pas tomber dans l'exagéramanière compliquée et contradic-toire, mais il se déroule (...). Personne ne met en doute la restructu-

Le secrétaire général a jugé nécessaire de revenir à plusieurs reprises sur cette absence d'opposition. • Tout le monde est pour la restructuration. Je n'ai entendu aucun des participants à la réunion faire une autre proposition », &-t-il affirmé. Pourquoi répéter sans cesse que tout le monde est d'accord si cela est tellement évident? Et d'où viennent alors ces - difficultés - qui peuvent faire croire à certains que le processus est bloqué ?

M. Gorbatchev a rappelé une fois de plus le sens de la réforme telle qu'elle avait d'ailleurs commencé à être appliquée expérimentalement sous Andropov dans certaines branches de la production et quelques régions du pays. Il s'agit de donner

aux entreprises une véritable autonomie comptable, de leur laisser la plus grande partie des bénéfices qu'elles peuvent réaliser en vue de leur autofinancement et de diminuer le nombre des indices qui donnent au planificateur central un pouvoir de contrôle sur toutes les opérations. Le rôle du « centre » évolue donc

En matière de gestion économique, le centre n'a a décider que des objectifs d'ensemble, des équilibres principaux et des questions de défense, estime M. Gorbatchev. La loi sur les entreprises, qui résume ces changements de mentalité - très loin d'être acquis, - devrait entrer en vigneur à partir de l'an prochain.

M. Gorbatchev a conclu par ma appel au respect des opinions d'antrui. Il faut créer, selon lui, une atmosphère dans laquelle « tous les points de vue sont pris en compte - ; mais toutes les . discussions » que le secrétaire général souhaite voir se développer doivent avoir pour cadre le seul socialisme, fondé sur la propriété collective des moyens de production. . Il faut riposter à ceux qui veulent nous proposer des alterna-tives antisocialistes », a jugé bon de réaffirmer M. Gorbatchev.

M. Nicolaï Sliounkov, secrétaire du comité central et membre suppléant du bureau politique, est entré davantage dans les détails du « nouveau mécanisme de gestion des entreprises . L'autonomie financière complète, qui est un droit nouveau, sera assorti de nouvelles obligations. . L'entreprise ne doit pas vivre aux frois de l'Etat, le finance-ment par le budget de l'Etat est exclu », a-t-il déclaré.

#### La « vérité des prix »

Les ministères devrant de leur côté être - libérés - de la gestion opérationnelle des entreprises dont ils ont actuellement la charge. L'utilisation plus rapide des découvertes technologiques sera encouragée.

Une « réforme des prix » doit couronner le tout. M. Slionnkov, qui apparaît de plus en plus comme l'artisan au jour le jour de la réforme économique d'ensemble voulue par M. Gorbatchev, se propose de revoir « de façon radicale » le système de formation des prix, afin de tenir davantage compte « des dépenses sociales · qu'a nécessitées la production des articles concernés.

On sait que de nombreux produits de première nécessité (pain, sucre, lait et viande) sont très largement

subventionnés en URSS. Le pain est par exemple vendu deux fois moins cher que son prix de revient. Ce n'est pas la première fois qu'e une plus grande vérité des prix e est envisagée. Certains d'entre eux ont d'ailleurs nettement augmenté ces dernières années. Mais personne n'imagine de les rendre entièrement « transparents ».

La « restructuration » de l'écono-mie sera le sujet principal du pro-chain plenum du comité central qui doit se tenir avant la fin du mois. Le mystère continue cependant de régner sur la « conférence nationale » du parti que M. Gorbatchev a annoncée pour 1988 et dont il n'est pratiquement plus jamais question dans les discours officiels.

Selon les statuts du parti, une telle « conférence nationale » aurait la charge de modifier la composition du comité central. Ce serait l'occasion pour le secrétaire général de faire entrer dans ce dernier des personnalités acquises à ses réformes et de se débarrasser de ceux qui les retardent ou s'y opposent. La résistance aux réformes, difficile à cerner, mais qui semble d'ailleurs plus passive qu'active, est plus que jamais un thème d'actualité.

DOMINIQUE DHOMBRES.

#### « Je suis sûr à présent que nous allons survivre »

**GDANSK** de notre envoyé spécial

C'est soir de victoire, ou plutốt de € succès » – on garde les pieds sur terre - dans ce petit appartement où se sont geants les plus connus de l'opposition, les plus déterminés aussi, venus de différentes villes de Pologne pour l'occasion, sachant bien que pour eux l'étape du pape à Goansk serait

Zbigniew Bujak, l'ancien numero un de la clandestinité, le responsable de Solidarité à Varsovie, est rassuré : « J'avais l'impression que Solidarité était en train d'être abandonnée, en particulier par l'Eglise, surtout depuis qualques mois, et cela m'inquistait beaucoup. Le soutien que nous apporte le pape, à cet instant précis, est très important. Je suis convaincu à présent que nous allons survivre à cette période difficile, où Jaruzelski s'est fait un point d'honneur de nous liquider. Cela montre que notre obstination n'était pas ridicule. Le pape a conféré de la dignité à notre attitude. »

« La manifestation de cet après-midi, poursuit-il, n'était pas vraiment organisée. On aurait pu faire en sorte qu'il y ait beaucoup plus de banderoles Mais nous voulions voir ce que cela donnerait, quelle serait l'attitude des gans. »

Comment expliquer alors cette désobéissance à un pape sur lequel on compte tant ? Le visage s'éclaire d'un sourire un peu gané mais sans remords : « Avec toutes ces banderoles. tous ces gens, ce n'était pas possible qu'il n'y ait pas de manifastation. L'émotion était trop forte. A la fin, j'ai voulu la disperser quand elle s'est heurtée aux barrages, mais je n'ai pas trouvé de haut-parleur. »

N'est-il pas un peu déçu de ne pas rencontrer personnellement le papa? « L'important, c'est ou'il ait vu Walesa. C'était une rencontre symbolique indispensable, le reste est secondaire. Evidemment, j'aurais eu quelque chose à dire au pape, mais il y a eu des pressions très fortes du de délégation de Solidarité, pressions auxquelles l'Eglise locale n'a pas résisté. C'est vrai, je trouve au'une rencontre du pape avec l'opposition, comme au

### Europe

Après la session du Conseil atlantique à Reykjavik

#### L'agence Tass se félicite d'un « premier pas sur la voie du désarmement »

Ayant mis an défi M. Gorbatchev, le vendredi 12 juin à Berlin, de faire raser le mur qui divise l'ancienne capitale du Reich, M. Reagan a regagné Washington. Auparavant, il s'était entretenu lors d'une brève escale à l'aéroport de Cologne-Bonn avec le chancelier Kohl. Avant de quitter Berlin, il avait rendu visite au château de Bellevue au président de la RFA, M. Weissăcker, ce qui a suscité de vives protestations de

L'agence Tass, en revanche, s'est déclarée relativement satisfaite de l'approbation par le Conseil atlantique réuni à Reykjavik de

l'« option double zéro », c'est-à-dire de l'ouverture de négociations américano-soviétiques pour l'élimination des euromissiles à longue et moyenne portée. « Les pays de l'OTAN ont enfin répondu à l'initiative de paix soviétique ; il s'agit d'un premier pas, fort timide du reste, sur la voie du désarmement », écrit l'agence officielle sovié-

M. Reagan s'est lui aussi félicité de la déciparvenir à m accord avec l'URSS avant la fin de l'amée.

REYKJAVIK

de notre envoyé spécial

L'alliance atlantique a fait preuve de cohésion; elle est très forte; c'est l'alliance la plus réussie que le monde ait jamais connue. » L'éloge euphorique ainsi exprimée par M. George Shultz le vendredi 12 juin, à l'issue de la session de printemps des ministres des affaires étrangères de l'alliance, paraît d'autant moins feint que le secrétaire d'Etat américain, tout invite à le croire, a joué un rôle personnel important afin que soient finalement surmontées, fût-ce de manière provisoire, les divergences qu'avait suscitées en Occident l'invitation au désarmement généralisé faite par M. Mikhail Gorbatchev.

Forts de l'appui qui vient d'être explicitement donné par leurs alliés à la double - option zero -, les Etats-Unis vont pouvoir reprendre les négociations avec les Soviétiques sur l'élimination des euromissiles à longue et à courte portée. Des obstacles importants, en particulier en ce qui concerne les mesures de contrôle, demourent. Mais vu la volonté d'aboutir qui anime les deux parties, un accord ne semble certainement pas hors de portée.

La perspective d'un tel accord, parce qu'il supprime l'une des composantes de ses forces les mieux adaptées à sa stratégie de la riposte graduée, inquiète cependant l'Occi-dent presque autant qu'il le soulage.

L'alliance atlantique n'entend pas négliger pour autant sa sécurité. « La dissuasion nucléaire et la riposte graduée restent un des éléments-clés de la stratégie de l'OTAN », a confirmé M. Shultz.

En dépit de quelques apaisements de façade donnés à la RFA, il devient clair que l'alliance, contrairement à ce qu'aurait voulu Bonn, n'est pas prête à se précipiter dans une négociation qui porterait sur l'élimination ou la réduction des armes nucléaires tactiques. Le chan-Kohl n'a pas obtenu grandchose à Reykjavik. Les orientations

#### Dans le cadre de la CSCE

M. Shultz a facilité ce rapprochement avec Paris en acceptant que la future négociation sur la réduction des forces conventionnelles se déroule, comme le voulait la France, dans le cadre de la CSCE (Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe). Ce geste va permettre de reprendre activement les contacts engagés à Vienne avec

Un document franco-américain ratifié par le reste de l'alliance dans le détail, comment s'organiseront les discussions à venir, ce qui sera soumis aux trente-cinq de la CSCE et ce qui, au lien avec la CSCE empêchera-t-il que l'exercice devienne, pour l'essentiel, une négociation de bloc à bloc où la souveraineté nationale risquerait de se trouver mise en cause. Ce ne sera pas une négociation des Seize (de l'OTAN) face aux Sept (du pacte de Varsovie). Les représentants de chaque pays partici-pant, du moins à l'Ouest, recevront les instructions de leur gouverne-ment, même s'il existe une procédure de consultation au sein de l'alliance. Chaque nation aura son mot à dire », a assuré M. Raimond. Comme l'a observé M. Raimond,

trois pays directement concernés. Ce

la réunion de Reykjavík a mis fin - à trois mois d'agitation au sein de l'alliance ». Celle-ci est parvenue à retrouver une attitude cohérente. Pour conforter ce mouvement, les ministres ont chargé le Conseil atlantique, c'est-à-dire les ambassadeurs représentants permanents des seize pays membres d'- étudier la manière de poursuivre la mise au point d'un concept global de maitrise des armements et de désarme-ment ». Cette réflexion portera sur la réduction des armes nuclésires stratégiques, l'élimination des armes chimiques, la réduction des armes conventionnelles, la réduction éventuelle des armes nucléaires tactiques. Elle devra envisager à quelles conditions ce processus de désarmement pourra être mis en œuvre sans que la sécurité de l'Occident s'en

PHILIPPE LEMAITRE.

Les élections législatives en Italie

### La «rénovation» de la démocratie-chrétienne

(Suite de la première page.)

Et lorsque l'on s'étonne de cette bizarrerie qui veut qu'à Benevento, ville pauvre, sans industrie, près d'un habitant sur trois bénéficie d'une pension d'invalidité, un des responsables locaux du PC répond, compréhensif: · C'était le seul moyen qu'avait la DC pour résoudre un peu le problème social. »

Ce qui découle aussi de cette

conception familiale du pouvoir, c'est le fait que Benevento et Avelling - soixante-dix mille habitants chacune, sises à 30 kilomètres de distance, dans l'une des provinces les moins bien dotées d'Italie, et qui se vouent mutuellement une détestation digne de Clochemerle - ont fourni au pays non seulement le secrétaire général de la démocratie chrétienne, M. De Mita, non seulement son chrétienne, bras droit et porte-parole à Rome, Clemente Mastella, mais aussi. pendant la dernière législature, le ministre du Mezzogiorno - poste stratégique s'il en est, - le chef du groupe démocrate-chrétien au Sénat, et un ministre de la justice qui dut céder la place après un impair, mais reste le responsable national des questions de justice pour le parti. Cela pour ne citer que les membres les plus reconnus de la -famille- De Mits, qui a aussi à Rome ses ramifications extraparlementaires, notamment dans la RAI, la télévision publique.

> La rupture des connivences

La vieille démocratie chrétienne du Sud a bien été rajeunie: ses

> RESTAURANT **NOUVELLE CUISINE** LA TRUFFE BLANCHE Sous le contrôle du Beth-Din

REPAS D'AFFAIRE RECEPTIONS RESERVATION: 45-75-59-90 16, rue Linois, 75015 Paris

changé. Mais, dit l'un des détrac- Palermitains lui dire que « en tant teurs de M. de Mita, - on est que chrétiens » ils ne pouvaient passé du féodalisme à la monar- plus se recommander de ce parti. chie nationale », c'est-à-dire que le chef de la DC a préservé le système des allégeances, qu'il n'a fait selon lui que le rationaliser, tout en étendant son emprise personnelle sur les différents clans que le parti

C'est sur le thème de la rénovation que M. de Mita fut élu en 1982 à la tête de la DC. Un an après, le parti enregistrait aux élections générales sa plus grande défaite historique avec un recul de six points. La stratégie du rinovamento n'avait pas encore porté ses fruits et l'homme n'en fut pas tenu pour responsable. Qu'en est-il

#### Mobiliser l'anticommunisme

Le clientélisme est une chose, la délinquance une autre. Si à Benevento les « invalides » sont tellement nombreux, si à Avellino, ravagé par le tremblement de terre de 1982, on peut s'étonner que la plupart des travaux de reconstruction aient échu à des entreprises du Nord, c'est aussi parce que la Camorra n'est pas là et qu'on veille à ce qu'elle n'y vienne pas, alors que Naples ne se trouve qu'à quelques dizaines de kilomètres.

La rénovation c'était, en même temps que le rajeunissement des cadres, la rupture des connivences avec les associations criminelles clandestines et Palerme est l'emblème de cet effort d'assainissement. Dire que la DC soit tout entière aujourd'hui imprégnée du sens de l'Etat, ce serait trop; mais on est revenu à un temps de scandales ordinaires où elle ne se distingue plus dans l'ensemble des partis italiens. Et c'est la tête haute que M. De Mita peut dire au penpie de Benevento rassemblé sur la place publique que « personne n'a plus honte aujourd'hui d'être démocrate-chrétien », et qu'il peut se féliciter du chemin parcouru depuis ce jour où il eut

cadres, ses représentants ont « la douleur » d'entendre des

L'heure est aujourd'hui à la

reconquête, et le secrétaire général, après avoir tancé ses électeurs comme un maître d'école ses élèves pour le « provincialisme mesquin » avec lequel ils rechignent contre la candidate Falcucci, leur assène un très long discours dont les deux axes sont la restauration des valeurs chrétiennes dans le parti et celle de l'autonomie du parti. C'est à l'électorat catholique qu'il s'adresse, et le parti, dont le thème favori fut dans cette campagne celui de la familie, a reçu à cet égard un solide renfort de la conférence épiscopale qui, il y a quel-ques semaines — sur les consignes directes du Vatican, dit-on - a appelé en termes à peine voilés les Italiens à voter DC. Pour galvaniser, il faut aussi faire peur, c'est-àdire mobiliser l'anti-communisme et brandir la menace du . sorpasso » (le dépassement de la DC par le PCI). Là aussi, les leçons de 1983 ont été tirées : M. De Mita, formé à l'université de Milan d'où sont sortis les courants de la gauche démocrate-chrétienne, était apparu à une partie de l'électorat à la fois comme trop laïc et comme trop fidèle à la ligne Aldo Moro du « compromis historique », auquel il tourne aujourd'hui le dos.

Après quatre années d'exercice du pouvoir avec Bettino Craxi, l'homme qui démontra que pour avoir trois fois moins d'électeurs que la DC, on n'était pas forcément un allié subalterne, le Parti démocrate-chrétien entend faire savoir qu'il n'est plus prêt à se plier aux sautes d'humeur d'un partenaire trop remnant. Du moins est-ce le sens général de la campagne qu'il vient de mener. Reste à savoir si cette image de parti restauré convaincra des électeurs qui savent que des courants profonds et divergents travaillent encore le parti, notamment sur le choix des alliances ou sur ses rapports avec le catholicisme. M. De Mita joue en tout cas son va-tout : la scule préservation du score de 1983 (32,9% des voix) serait pour lui un échec qui contraindrait, il l'a dit, l'homme du rinovamento à remettre en cause son poste de secrétaire général.

CLAIRE TRÉAN.

### **Afrique**

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE : la condamnation à mort de l'ex-empereur

### Les avocats de Bokassa déposent un pourvoi en cassation

BANGUI

de notre envoyé spécial

Même après avoir entendu, le vendredi 12 juin, M. Edouard Franck, le président de la cour criminelle de Bangui, lui signifier sa condamnation à mort, Jean-Bedel Bokassa, l'ex-empereur centrafricain, ne regrettait « pas du tout » d'être rentré au pays pour s'y faire juger. Ce fut son seul commentaire 

Cérémonial d'usage pour cette ultime andience : la garde centrafri-caine en uniforme d'apparat rouge et noir fait une haie d'honneur, sabre au clair, à ces « Messieurs de la cour » de retour d'un lieu tenu secret en province où ils avaient rédigé les attendus du verdict que M. Franck met près de deux heures

Très vite, le président de la cour laisse deviner où il va en venir lorsqu'il décrit ces « moments de liesse et d'euphorie » à la chute du dictateur, ce « régime devenu impo-pulaire » dont le chef s'était taillé une fortune remarquable - et &L minait physiquement tous cenx qu'il soupçonnait de vouloir lui ravir le pouvoir, même ceux que les tribu-naux avaient condamnés à de simples peines d'emprisonnem

Non, la « responsabilité morale » de l'ex-empereur n'est pas seule engagée dans les crimes de sang qui hui sont reprochés. Bokassa n'ignorait rien des « détails ». Il est donc bien complice des nombreux assassinats commis par ses sbires, notamment le bourreau Mokoa, chef de la 3- compagnie de sécurité à la prison de Ngaragba. Mokoa prenait ses ordres e de manière directe » auprès de Bokassa et allait « assez sou-

vent - rendre compte à la « cour -de Berengo. « Les assassinats n'ont jamais été commis de façon aveugle et incontrôlée », note M. Franck. Des quatorze chefs d'inculpation, les membres de la cour n'en retien finalement que quatre, mais ne trouvent pour ceux-là aucune circonstance atténuante, « à une très large majorité », précise M. Franck.

Bokassa a accueilli le verdict sans sourciller, « avec courage », discut ses avocats, qui s'apprêtent à dépo-ser un pourvoi en cassation devant la Cour suprême.

En attendant - deux ou trois mois? - l'ex-empereur n'est encore qu'un condamné provisoire. Et puis il y a, si nécessaire, une mesure de grâce présidentielle attendue par beaucoup. « C'est bien de l'avoir condamné à mort, dit un Banguissois, mais il ne faut pas le tuer -\_

Le talent déployé par les avocats de la défense pour « banaliser » la dictature de M. Bokassa en jonant sur les nombreuses obscurités du dossier d'accusation n'a cependant pas réussi à brouiller la mémoire des autochtones, aussi admiratif scientils des effets de prétoire. - Nous ne sommes pas dupes, dit un Banguissois. Nous connaissons notre histoire pour l'avoir vécue. »

#### « Un miroir tendu >

Bokassa est-il encore dangereux? Certains le croient, qui préféreraient le voir mort que vivant. Il est vrai que l'ex-empereur jouit d'un cha-risme de chef qui fait défaut à M. Kolingha, un personnege plutôt falot. En tout cas - tentative de complot ou non, - le mystère demeure entier sur les circonstances de son retour « volontaire » au pays. Bokessa est un gêneur. Son retour au pays a réveillé les rivalités ethni-

ques entre son clan - les M'Bakas - et celui de M. Kolingba - les Yakomas.

An fil des audiences, les avocats de l'ex-empereur out habilement défenda l'idée d'une responsabilité collective pour atténuer celle de leur client. « Ce procès est un miroir tendu à la société centrafricaine dans lequel il ne fait pas bon se contempler a lance M Francis Sepiner. Mais cette demonstration n'a pas été pousiée jusqu'au point raison d'Etat oblige – de mettre en humière l'immission de la France dans les affaires centrafricaines d'alors, cos étranges relations de consinage entre Jean-Bedel Bokassa et M. Valéry Giscard

D'entre part, comment, dans ces conditions, les Centrafricains p'auraient-ils pas été tentés de relier le passé an présent et de constater que, parfois, sous des jours différents, l'histoire se répète ?

Ces élites qui, hier, out vendu leur âme an diable, se sont aujourd'hui refait une virginité. Six acolytes de Bokassa ont été passés par les armes en janvier 1981; une dizaine d'autres ont été inculpés en cours de procès. Pour un pouvoir faible qui ne tient que par la bénédiction de la France, peut-être est-il plus sage d'en rester là? - Si on devait remuse la boue, on éclabousserais les deux tiers de l'establishment. s'inquiète un ministre.

La violence politique en moins ce qui n'est pas négligeable, - le régime de M. Kolingua souffre touiours des mêmes manx : corruption, concession, népotisme, tribalisme. Et ce n'est pas la crise économique qui peut hêter sa guérison. Des esprits chagries ne traduisent-ils pas le sigle du nouveau parti, le Rassemt démocratique centrafricain (RDC) per\_ «rien de changé»?

21446

 $(p_{i_1},\dots,p_{i_k})_{i_1,\dots,i_k} = (p_{i_1},\dots,p_{i_k})_{i_1,\dots,i_k}$ 

Burn Barrell

Transmission of the

en energy to be a company

See See See See

End delight to An

The second second

Layer Lange

Est of the second of

Torn of the second

be being a produced and a produced a

A 10 PL 1 12 PL

Care as a series as

And the second second second

Congress of the second

The state of the s

EN .....

And the second second

State State

A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR

The state of the s

Va 'Page 1 Long at

The state of the s

E.M. 1 1/2 L. 

Aug 9 52 .....

of design of

CR P. . s.

JACOUES DE BARRIN.

TUNISIE: premier congrès du PC après dix-huit ans de suspension

#### Le secrétaire général dénonce les dangers de l'introduction de la religion dans la politique

de notre correspondant

En ouvrant, le vendredi 12 juin, à Tunis, le neuvième congrès du Parti communiste tunisien, le secrétaire général, M. Mohamed Harmel, a dénoncé les dangers de l'introduc-tion de la religion dans la politique, qui peuvent conduire « au sectarisme, ou fanatisme et à l'anathème ainsi qu'à la liquidation des acquis nationalistes et progressistes ». An moment où les dirigeants et les militants du Mouvement de la tendance islamique (MTI) sont pourchassés sous l'accusation d'avoir mis en place un « réseau khomeiniste » pour renverser le régime, de tels propos ont été fort remarqués. Et comme pour mieux enfoncer le clou, M. Harmel s'est référé aux calamités que connaît le peuple

Après cette condamnation, M. Harmel ne pouvait faire moins que de dénoncer la répression dont est l'objet le MTL qui ne pent, selon lui, que favoriser sa radicalisation. Il a même reconnu qu'il pouvait exister « des tendances modérées »

an sein du mouvement religieux et que d'ailleurs il avait euregistré gvec satisfaction -. lors d'anciennes réunions avec l'ensem-ble de l'opposition, que le MTI « rejetait le fanatisme et appuyait les libertés ».

Compte tenu des rapports de forces et de la relative modicité de son audience - ouvrière dans les régions minières du centre-sud, imellectuelle à Tunis et dans quel-ques grandes villes, – le PC, à l'évi-dence, ne peut s'offrir le luxe de jouer l'isolement. Aussi M. Harmel a-t-il appeié à « un large rassemble-ment populaire et démocratique afin de mestre fin à la détérioration de la situation et de maîtriser le destin national sur la base d'une dynamique militante ». Il s'est anssi déclaré disposé à discuter avec les autorités pour l'élaboration d'une charte nationale en vue de l'édification d'une société nouvelle.

Ces assises sont les premières que tient « dans la légalité » le PC, autorisé officiellement à reprendre ses activités en 1981, après une suspension de dix-huit ans.

MICHEL DEURÉ.



21.000 appartements et maisons à vendre à Paris et en région parisienne (service étendu à l'Yonne et à l'Oise) sur minitel

> 36.15 tapez LE MONDE puis FNAIM

Après avoir donné vos impératifs, vous obtenez une sélection personnalisée d'affaires disponibles, ainsi que les coordonnées des Agents Immobiliers FNAIM responsables de leur vente.

Asie

CORÉE DU SUD

contre le régime se poursuivent à Séoul

de notre correspondant

Un climat de tension régnait, le samedi 13 juin, en milieu de jour-née, dans le centre de Séoul, où la police anti-émeutes encercle la cathédrale de Myongdong. Trois cent cinquante étudiants contestataires se sont, en effet, retranchés à l'intérieur du bâtiment (le Monde du 13 juin). Depuis trois jours, le quartier de Myongdong a été bouclé par la police et l'air est saturé de gaz

La police aureit pu donner l'assant à la cathédraic afin de dégaeer ce qui tend à devenir un abcès de fixation de la contestation étudiante. Mais les autorités semblent chercher pour l'instant à temporiser. Ce souci de ne pas envenimer la sination s'explique en partie par l'atritude de la population. Alors que, par le passé, celle-ci ne prensit gaère parti lors des manifestations étudiantes, elle témoigne, cette fois, elle témoigne, elle témoigne, cette fois, elle témoigne, e une certaine sympathie aux contes-tataires : chaque jour, les étudiants retranchés dans la cathédrale recoivent des vivres de gens qui leur apportent leur soutien. Les autorités paraissent en outre hésiter à donner l'assaut à des bâtiments appartenant

Vendredi soir, alors qu'aux abords du quartier de Myongdong, des manifestants essayaient de franchir les barrages de police pour venir en aide à leurs camarades encerclés, une messe rassemblant un millier de personnes avait lieu dans la cathédrale. Des prêtres de l'association Justice et Paix sont en contact avec les autorités pour obtenir une éva-cuation paisible des contestataires. Pour l'instant, l'épiscopat n'est pas officiellement intervenu.

Après les violences de mercredi, lors de manifestations contre la désignation de M. Rho Tae-woo comme candidat officiel à la succession du président Chun, la vie a repris à Sécul son cours normal. L'agitation se poursuit cependant sur les campus, en particulier sur ceux de l'université Yonsei et de celle des langues étrangères, dont deux étu-diants sont dans le coma à la suite des affrontements avec la police. Au cours des manifestations de ces trois derniers jours, 3831 personnes ont été arrêtées, dont treize politiciens de l'opposition qui ont été inculpés.

PHILIPPE PONS.



# **Politique**

Le spectacle de l'union au Puy-du-Fou

### M. Chirac en campagne, M. Le Pen à l'écart

LE PUY-DU-FOLL

de notre envoyé spécial

M. Chirac est décidément un cachottier. Remptis de bonnes dispositions pour cette soirée d'union au pays des alouettes, MM. Barre et Léotard l'attendaient patiemment pour passer à table dans les communs du célèbre château du Puy-du-Fou, afin de se sustenter avant le specta-cle. Que feisait M. Chirac? Du était-il ? Il était, en fait, à quelques kilomètres de là, en campegne présidentielle ! M. Chirac. n'hésitant jamais à faire d'une pierre deux coupa, avait ainsi sans prévenir fait le détour par Saint-Paul-en-Pareds, pour y rencontrer à huis clos les militants RPR de Vendée (voir ci-dessous). Saint-Paul-an-Pareda, une localité sise dans une circonscription promise, après le récent décès de Vincent Ansquer, à un certain Philippe de

Etait-ce le meilleur moyen de remercier de son invitation le secrétaire d'Etat à la culture ? A moins que - avis aux amateurs - le premier ministre n'ait pas voulu laisser passer l'occasion de démontrer que, dans la discrétion, les agendes de chef de gouvernement et de chef de parti peuvent efficacement se confondre. Enfin,

M. Chirac vint I & M. Chirac arrive ? Ce n'est quand même pas notre seigneur ( » Arrivé, lui. comme les centaines d'invités du Tout-Paris par le voie normale des Airbus et des autobus, M. Le Pen éprouva quelques humeurs devant la bousculade consécutive à l'héliportage du premier minis-tre. « S'il advient que nous croi-sions nos chemins, je ne verrai aucun inconvénient à ce que nous nous serrassions les mains », avait plaisanté, quelques instants plus tôt, le président du Front national. Hélas, pour lui, son chemin ne put croiser ni celui de M. Chirac, ni celui de M. Barre.

#### Quand je serai ministre...

Las organisateurs firent très bien les choses. Accompagné d'une dizzine de députés du Front national, M. Le Pen n'eut pas le droit de s'asseoir à la teble des ministres et anciens ministres. Il dut se contenter du buffat géant livré à quelques kilomètres du Puy-du-Fou. A l'heure du specta-cle, nouveille déception : dans les premiers rangs, assis côte à côte salon un protocole méticuleusement ézabli pour la postérité M. Olivier Guichard, le président da la région des pays de Loira,

Léotard. M. Le Pen fut rangé plus loin, et plus haut, après avoir fait la queue comme tout le monde. « Vous verrez, maugréait-il, quand je sarai ministre, ce sera moi qui arriverait en hélicoptère. J'ai l'habitude, mais la majorité doit faire avec moi et ce n'est pas

Le placement de M. Le Pen entraîna quelques mouvements divers chez les milliers de spectatours. Guy Lux et autres stars ou réputées telles du petit écran eurent droit à plus d'égards. Ce « bàbàte-show » noctume finit per lasser quelque peu.

Les milie huit cent cinquante figurants de cette grandiose reconstitution du Puy-du-Fou à partir de variations libres, très libres même, sur l'épopée apparaître sous les projecteurs. Tard dans la nuit, ce douème anniversaire du Puv-du-Fou se termina sous une pluie battente. Emmitoufié dans une couverture militaire le transformant en ayatolish, M. Le Pan, en voyant enfin tout le monde placé ainsi sous la même anseigne ruisselante, y décela sans doute un signe d'équité venu

DANIEL CARTON.

#### Devant les militants RPR de Vendée

### «Laissons les critiques à ceux qui ont moins d'expérience» déclare le premier ministre

Devant les militants RPR de Vendéc, réunis le vendredi 12 juin à huis clos à Saint-Paul-en-Pareds, M. Jac-ques Chirac s'est efforcé de répon-dre aux inquiétudes de son auditoire. Evoquant la situation économique du pays, il a souligné que l'on ne conduisait pes un redressement sans difficultés ni crispation ».
 Les problèmes ne nous ont pas manqué et ne nous manqueront pas, a-t-il poursuivi. Certains s'imposent – les pro-blèmes financiers et économiques; - il faut faire face. D'autres viennent de notre situation politique, de ce qu'on appelle la coexistence : il faut assumer. D'autres viennent d'initiatives au sein de notre majorité qui peuvent être justifiées. Mais j'appelle chacun à un peu de réflexion. Il faut que tout le monde soit conscient de ses responsabi-lités. - Evoquant ainsi, pour la pre-

mière fois librement, la récente affaire Léctard, M. Chirac a encouragé ses militants à se montrer désormais « exemplaires en matière d'union». «Les critiques, laissons cela, a-t-il ajouté, à ceux qui ont moins d'expérience... »

Interpellé également sur les posi-tions du RPR à l'égard du Front national, M. Chirac à fait référence « au gaullisme : une pensée qui a toujours été tolérante mais jamais agressive». «Je vous demande à tous, 2-t-il lance, d'être forts dans vos convictions mais ouverts dans vos comportements. »

Enfin, M. Chirac a parlé de l'élec-tion présidentielle de 1988, en multipliant auprès des militants vendéens les appels à l'effort et à la confiance: Ne vous laissez pas impressionner, ne nous laissez pas aller à la tristesse et au pessi-

misme. » « Le moment venu, il fau ensemble. Mais souvenez-vous di coup de fouet de mai 1938. » Répé-tant que « seule la división peut faire perdre la majorité ». Soulignant aussi « que les socialistes oublient trop qu'ils sont restés une minorité », M. Chirac a laissé entrevoir à cepte occasion ce qui pourrait campagne présidentielle. « Il faut, a-t-il expliqué, que ce soit un homme de la majorité qui gagne pour éviter la rupture. Si c'est le candidat de l'opposition, il y aura alors une dérive institutionnelle, et la tentation de modifier à nouveau la loi électorale par un retour à la proportionnelle sera grande afin de trouver des majorités de circons-

#### LIVRES POLITIQUES, par André Laurens

MAGINONS une société qui s'organiserait en dépassant les clivages archaïques que nous lui connaissons, qui trouverait sa voie entre un fibéralisme et un socialisme pereillement insatis-faisents, qui unifierait le corps social en respectant son extrême diversité, qui n'angendrerait pas d'opposition entre le collectivité et l'individu, qui établirait l'accord entre les gouvernants et les gou-vernés... On croit rêver, mais pourquoi pas ? C'est la genèse et l'histoire de ce rêve qu'anaiyse Michel Bouvier sous le titre l'Etert sens politique.

La recherche d'une organisation perfectible - sinon parfaite - mais définitivement harmonieres des monorts régissent les êtres sociaux que sont les hommes est aussi ancienne qu'actuelle. Les débats entre les partisans, de moins en moins nombreux, du «tout à l'Etat» et ceux, moins absolus qu'ils na le prétendent, du « tout à la société civile » témoignent de l'actualité du sujet. A cela s'ajouts, comme le souligne dans sa préface le doyen Georges Vedel, que crous ment à une époque où le droit à la différence, à l'autonomie des groupes, à la décentralisation, la déploration de la contrainte étatique s'insèrent dans une revendication démocral'élément le plus sûr de sa moder-

Michel Bouvier a donc estimé qu'il était opportun de remettre en mémoire e les débets et solutions d'hier afin de ne pas risquer, une fois encore, de tout simple ment redécouvrir ce qui fut délé pensé par d'autres, qu'ils aient été traditionalistes ou modernistes». Car ils sont, en effet, venus des horizons les plus civers, ceux qui ont cherché dans une conception organique de l'Etat une solution e technicienne ».

L'auteur étudie l'évolution de ce courant de pensée, particuliè-rement fécond au dix-neuvième et au vingtième siècle, à travers les différents modèles proposés et ses acteurs les plus marquar De la nostalgie d'un âge d'or de l'harmonie sociale, propre sux tenants de l'ancien régime, à l'inquiétude de l'ordre libéral devant la propagation, dans les masses populaires de la société industrialle, des idées révolution-

### Le meilleur Etat

naires, en pessant per le tardif avènement d'une politique sociale de l'Eglise catholique (avec l'encyclique Rerum Novarum de Léon XXIII en 1891), on pervient à des conceptions de plus en plus élaborées du corporatisme et aux écoles, celles du solidarisme, du personnalisme, du néo-socialisme, qui se sont illustrées dans la recherche d'une troisième

Si la pensée corporatiste occupe une telle place dans cette étude, c'est parce que, nous dit l'autour, « elle est per essence une pensée de l'ordre organique, qui vise à intégrer les diversités, les paradoxes en son sein. [...] La conception de la société qu'anime la pensée corporatiste pose en effet comme évident que le meil-

leur des systèmes est celui d'un Etat organique, ensemble diversifié, intégrant tous les individus par le biais de groupes fonction-nels [...] Le drame, souligne en préembule Michel Bouvier, est qu'un tel idéal n'e jamais pu se réaliser. Ou, plus exactement, qu'il ne s'est toujours concrétisé d'Etats autoritaires ou, pia ancore, dictatoriaux. »

Cependant, il reste dans nos sociétés démocratiques de nom-breuses traces de la tentation corporatiste, et la vieille quête de rapporta sociaux organiques et dépolitisés n'est point achevée. Est-elle à terme compatible avec la démocratie ?

L'auteur s'interroge surtout sur le type de rapports susceptibles de s'instaurer dans une démocratie prétendant refléter la plus grande différenciation des indivicus et des groupes : le pouvoir ne risque-t-il pes alors d'être confié à une nouvelle classe d'experts en gestion démocrati-que ? D'autant, soulignons-le, que l'actuel mode de sélection des gouvernants favorise les can-didats formés à la gestion des La réponse appartient, salon

l'auteur, aux classes moyennes, qui sont à la fois dominantes et sensibles à l'« idéologie de la compétance », mais aussi partagées entre la protection des droits des individus et la crainte de la désagrégation sociale. Michel Bouvier espère qu'elles résisteront à la tentation d'organiser la diversification en système fort de ses certitudes at qu'elles ne confondront pas leur modération naturelle avec la forme récurrente du « centrisme mystico-technique qui s'exprime toujours de façon automiana ».

\* L'Etat sans politique, par Michel Bouvier. Librairie générale de droit et de jurisprudence, 258 entre 150 E 268 pages, 150 F.

La conférence nationale du PCF

#### M. Pierre Juquin seul contre tous

de la première journée de discussion de la conférence nationale du PCF, qui rémit à Nanterre (Hants-de-Seine), le vendredi 12 juiu et le samedi 13 juin, quelque mille délégués, u'a été troublée que par deux interve-mants. M. Eric Fabre, dirigeant de la Haute-Vienne, a fait part du « oui, mais » de sa fédération et M. Pierre Juquin, chef de file des « rénovateurs », s'est prononcé résolument contre la candidature de M. André Lajoinie à la présidence de la République.

Si la première intervention a pro-voqué quelques remons dans la salle, la seconde a soulevé une franche hostilité, pour ne pas dire plus, agré-mentée de quolibets et d'insultes. Tous les autres intervenants out tion avec le choix de M. Lajonnie, catériné par le comité central après proposition de M. Georges Marcheis au bureau politique. Le représentant de l'Aude a estimé, au nom de son comité fédéral, que « Pierre Juquin se situe hars du parti ». Celui du Pas-de-Calais a souligné son « aga-cement » et « la lassitude [qui] pré-cède souvent la colère » à l'égard de « certains communistes entre guille-mets » en réclamant l'application de l'article 14 des statuts (1), qui - risque de s'user si on ne s'en sert pas ». Les délégués ont apprécié, en applaudissements, ces réactions d'exaspération qui proviennent de l'appareil, pour la plus grande joie de la direction.

« C'est à la quasi-unanimité que les quatre-vingi-seize comités fédéraux ont approuvé la candidature d'André Lajoinie » (2), a indiqué, dans son rapport introductif, le secrétaire général, qui s'est livré à

L'unanimité qui s'est dégagée un vibrant éloge de président du groupe communiste de l'Assemblée nationale. M. Marchais a porté ses attaques contre tous les dirigeants de droite en consacrant des passages appuyes au « milliardaire Le Pen », qui, comme - tous les partis politiques français sans exception », a le - sang des communistes sur les mains ». S'agissant du PS, le dirigeant communiste a porté ses coups contre M. François Mitterrand en n'omettant jamais de citer égalo-ment M. Michel Rocard. Affirmant qu'il ne place pas à égalité la droite et le PS, il a cependant répété que « sur toutes les questions essen-tielles, les choix de classe sont désormais communs aux dirigeants du Parti socialiste, du RPR et de l'UDF. La démarcation qui existe entre politique du capital et politique nouvelle passe aujourd'hui non plus entre la droite et la gauche, mais à l'intérieur de la gauche, entre le PS et le PC ».

#### PC et PS: des choix « opposés »

Face à l'hypothèse d'« un second candidat communiste», M. Mar-chais a souligné que celui qui sera « sera celui de tous les commu-nistes ». Quant à l'attitude du PCF au second tour de l'élection présidentielle, il a déclaré, en substance, que seul le premier tour « comp-tera » et « sera déterminant » par « le nombre de voix en faveur du candidat communiste ».

Le secrétaire général a précisé que si les électeurs ayant voté socia-liste et communiste au premier tour « devalent se retrouver dans le même vote au second tour, les choix qu'ils auront exprimés au premier tour seront radicalement, totale-

opposés ». Toutefois, et M. Henri Malberg (Paris) l'a rappelé dans son intervention, M. Marchais a déclaré également : « Il ne nous est pas indifférent de savoir qui [sera. Elu] président de la République.

Alors que M. Fabre (Haute-Vienne) avait annoncé le soutien de sa fédération à la candidature Lajoinie, bien qu'aux deux tiers les sec-tions du département se soient prononcées contre ce candidat et contre la méthode - de désignation, M. Juquin a fait le procès, en règle, de la direction du PCF. Il a dénoncé son fonctionnement « sclérasé » du Parti, son absence de projet « crédible », « son langage et son comportement bureaucratique, sectaire, verrouillé », s'est inquiété de « son déclin » en appelant de ses vœux l'émergence d'un - projet d'alternative élaboré dans une totale transparence avec tous les ruptions de la salle ont conduit M. Marchais à demander aux participants de se calmer : « Ecoutez, camarades, ne tombez pas dans la provocation ., a-t-il dit.

Sous un concert de vociférations, M. Juquin a conjuré, d'une voix calme et tranquille qui soulevait les rires, de « ne pas voter la mort du PCF ». Conspué, il était isolé au

#### OLIVIER BIFFAUD.

(1) L'article 14 dit: « Dans le cas de violation délibérée des principes, de la politique et des règles de fonctionnement du Parti, ou d'actes graves susceptibles de porter préjudice à celui-ci, les organisations du Parti peuvent recourir

(2) Sur les 4 649 membres théoriques des comités fédéraux, 43 ont refusé de prendre pars au vote cortre la candidature Lajoinie et 12 ont soutenu d'autres candidats.

#### M. Giraud confirme l'achat éventuel par la France d'avions militaires

étrangers

Le ministre de la défense, M. André Giraud, n'a pas exclu, devant les députés de la commission de la défense à l'Assemblée, l'achat par la France d'avions militaires étrangers, en réponse à une question de M. Loic Bouvard, député UDF du Morbihan, qui lui demandait s'il est vrai que la France envisage d'acquérir des F-18, comme avions de combat, et des Hercules, comme appareils de transport, aux Etats-Unis (le Monde du 5 juin).

A propos du F-18, M. Giraud a indiqué que le problème était celui du remplacement des Crusader de la marine, qui se pose avant que le nou-vel avion de combat Rafale soit disponible. Ce problème, a-t-il aiouté. ne porte que sur une douzaine d'avions d'interception et sur quelques avions de reconnaissance et quel que soit le choix, il n'aura aucune incidence sur le programme de l'avion futur. Le ministre a tenu à dire, à cette occasion, que le Rafale était un « démonstrateur » brillant et prometteur, rectifiant ainsi un propos de son secrétaire d'Etat, M. Jacques Boyon, qui avait émis des doutes sur la version « navalisée » du Rafale.

Pour les appareils de transport, M. Giraud a rappelé que le Transall n'était pas adapté à des missions à longue distance ou à des achemine ments peu coûteux sur courtes liaisons. Il sera difficile de faire durer les avions actuels jusqu'à leur date de remplacement, et ce problème de succession est done à l'étude.

M. Paul Quilès, député socialiste de Paris, a estimé que de telles déclarations sur l'achat d'avions à l'étranger, survenant au moment du Salon du Bourget, étaient de nature à porter préjudice aux exportations de productions aéronautiques francauses.

#### M. JACQUES DELORS invité du «Grand Jury RTL-le Monde»

M. Jacques Delors, président de la commission des Communautés européesses, sera l'invité de l'émis-sion hebdomadaire « Le grand jury RTL-le Monde », le dimanche 14 juin, de 18 k 15 à 19 k 30.

L'ancien ministre de l'économie et des fluxuces du gouvernement Mauroy répondra aux questions d'André Passeron et Bruno Dethomas du Monde, Paul-Jacques Truffast et Jacques Essons de KIL, le débat étant

#### Le financement des partis

### Le PR prône l'« exemple » américain

Parier du financement des partis politiques français est d'ordinaire aussi malséant que l'évocation d'une corde dans la maison d'un pendu.

Mais au Parti républicain, on n'a pas peur des mots. Quelques semaines seulement après avoir déposé une proposition de loi qui prend l'épineux sujet à bras-le-corps, les amis de M. François Léotard se sont imposé une autre épreuve, non moins méritoire, et guère plus compromettante : attaquer publique-ment le sujet. Une partie du sujet, à tout le moins

Ils avaient réuni le vendredi 12 juin, à Paris, spécialistes, comaisseurs et professionnels des deux côtés de l'Atlantique. Ab ! comme ils sont transparents et efficaces, en la matière, les Etats-Unis! L'affaire et les affaires y ont, il est vrai, de sérieuses proportions : le dernier cycle d'élections n'a pas entraîné moins de 1 milliard de dollars de dépenses dont la moitié en campagnes publicitaires, a rappelé M. Wyatt Stewart, trésorier du Parti républicain américain. Après le sombre épisode du Watergate et en dépit d'une loi de 1974 - ou grace à elle - réglementant strictement la collecte des fonds, le parti de M. Reagan trouve désormais dans les grandes occasions trois mil-lions et demi de bailleurs de fonds alors qu'il n'en avait que deux cent cinquante mille il y a onze ans. Son budget moven annuel est passé dans le même temps de 8 à 100 millions

#### Des professionnels fébriles

Ni M. Philippe Vasseur, porte-parole du PR, ni M. Jean-Pierre Thomas son trésorier en titre, ne s'en sont cachés : tout les intéresse dans l'exemple américain. Son efficacité. ses méthodes et bien sûr sa transpa-

Les sollicitations par lettres, par téléphone ou combinées des dona-teurs potentiels; les publicités insérées dans la presse avec couponréponse ; le PR veut tout cela. Une volonté déja traduite en actes depuis quelque temps. But officiellement avancé : mettre fin aux financements insuffisants et plus ou moins clandestins dont vivent - chichement à en croire leurs responsables - certains partis.

Car le PR s'inquiète : quatre ou cinq séries d'élections vont survenir en France en deux ans (1988 et 1989). Il faudra bien les financer. D'autre part, la publicité politique à la télévision qui va faire tôt on tard son apparition sera à elle seule une source d'augmentation considérable des dépenses.

Les professionnels de la communication politique ne sont pas moins fébriles : un marché énorme et encore presque vierge s'offre à eux. Ils veulent pouvoir s'en saisir au grand jour et être (bien) payés en argent avonable. « Il faut casser le morceau » a dit l'un d'entre enx, M. Michel Bongrand. Ce qu'il faut proscrire, c'est « le système qui condult à la limite à l'inculpation de l'imprimeur de Beaure-

Habilement, les politiques ont surtout insisté sur la pécessité d'autoriser d'abord clairement l'accès au système de collecte de fonds généralisé, avant d'esquisser une réglementation tant soit peu contraignante. Ce vœu est-il dicté par le souci d'une démarche logique ou pius proseïquement per celui de surajouter à des modes de linancement discrets qui sont le règle (surtout lorsque l'on est au gouvernement) des sources claires, abondantes et identifiables de revenus? Le PR (pas plus qu'aucune autre formation) ne paraît décidé à lâcher la proie pour l'ombre.

Tout cela était bel et bon pour l'avenir radicux du financement mais manquaient chiffres et exemples concrets à propos de cette réalité présente, toujours invoquée bien généraux et d'une trop exquise abstraction. Combien a coûté la fête du dixième anniversaire du Parti républicain à Fréjus, a-t-on demandé ? 4 à 5 millions de francs. a affirmé M. Thomas, « Mais nous avons quelques réserves », a quand même indiqué le trésorier du Parti républicain. On s'en doutait...

MICHEL KAJMAN.

(1) Dans l'affaire du Carrefour du



Asie

TO CHAST WILLIAM SH

# Société

#### Klaus Barbie à la cour d'assises du Rhône

#### M. Laurent Schwartz: «Ce procès exemplaire servira la conscience humaine»

I YON

de notre envoyé spécial

A l'exception de Mª Marie-Madeleine Fourcade, qui ne put relater comme elle l'aurait souhaité le démantèlement par Klaus Barbie du réseau Alliance - ce drame n'étant pas retenu dans les pour-suites - et de M. Elie Picard, rescapé du convoi du 11 août 1944 et déporté au Struthof, les derniers témoins cités par les parties civiles et entendus vendredi 12 juin l'avaient été dans un but bien précis : répondre par avance aux arguments que M. Vergès entend développer, n'en ayant pas fait mystère, pour la défense de son client, toujours cantonné dans son refus de paraître à l'audience.

Ainsi, avec M. Wolfgang Scheffier, est-on longuement revenu sur le télex signé Klaus Barbie et adressé de Lyon à Paris pour rendre compte de la rafle des enfants d'Izieu opérée le 6 avril 1944. Ce télex, la défense le tient pour un faux. M. Scheffler, professeur d'université à Berlin et expert devant les tribunaux allemands de tout ce qui se rapporte à l'application par les nazis de la solution finale de la question juive », l'a examiné. Certes, il n'a pas eu entre ses mains l'original, seulement deux copies. Mais, a-t-il dit, « ce document, comme toux ceux que j'ai eu l'occasion d'étudier dans une cinquantaine de procès jugés en République sédérale d'Allemange ou en d'autres pays, m'apparoit parfaitement authentique. Je peux dire qu'on ne nous a d'ailleurs iamais produit de faux dans toutes les affaires dont j'ai eu à connat-

M. Scheffler fonde son opinion sur une analyse historique. Le télex d'Izieu, par son contenu, correspond à la façon dont étaient transmis les ordres à l'époque. Il correspond aussi à la manière dont était appliquée, par les nazis, leur politique de persécution des juifs. Pour le témoin, il est donc *« impensable »* qu'un simple subordonné, un KDS. sit pu prendre l'initiative d'une opé ration comme celle d'Izieu.

S'il admet qu'au début des ordres ont pu être donnés directement par Eichmann, chef du RSHA de la section IV b 4 chargée des affaires juives à Knochen, chef du SIPO-SD pour toute la France, à charge par lui de les faire exécuter par Daneker, chef de la section antijuive à Paris, il considère qu'à partir du moment - 1942 - où en France, les nazis avaient classé les juifs en trois groupes : les apatrides, ceux nés dans les pays occupés mais étrangers à ces pays et les juifs français, les KDS de province n'avaient plus besoin, pour agir, d'instructions particulières de Paris ou de Berlio.

#### Un télex authentique

 Tout dépendait alors, dit-il, du zèle des responsables des sec-tions IV de chaque SIPO-SD. Et, pour eux, c'était des lors de la routine, cela faisait partie du travail normal, ordinaire. C'est ainsi que 42 000 juis furent déportés de France en 1942, 17 000 en 1943 et 15 000 en 1944. . Si, ajoute M. Scheffler, il n'a pas été possible d'en déporter davantage, c'est pour trois raisons : la première est que le gouvernement de Vichy a effectivement cherché à empêcher la déportation des juifs français; la deuxième, c'est que beaucoup s'étaient réfugiés dans la zone d'occupation italienne où l'on refu-sait la déportation; la troisième tient à un manque de personnel des SIPO-SD cux-memes

Quant à la connaissance du sort réservé à ces juifs, connaissance contestée par la défense, M. Schefflet estime que « ceux qui travail-laient au sein du SD ne pouvaient

« Ils disposalent d'informations, ils devaient rassembler tous les renseignements utiles. De plus, beaucoup avaient, en raison de leur carrière passée, une expérience très précise de la réalité. Ils avaient eu l'occasion de voir ce qui se passait ailleurs et pouvaient comprendre ce aui se dissimulait sous des discours ou des proclamations publiques d'apparence anodine, parlant, par exemple, d'une réalisation des prophéties du Fuhrer ».

Ainsi M. Scheffler, qui est un homme disert, a pu finalement résumer sa déposition :

1) Le document concernant l'opération d'Izieu présenté au procès est

2) Cette opération s'est accomplie sous la responsabilité de la sec-

3) Le document, par sa rédaction, traduit exactement le langage utilisé à l'époque et la mentalité de ceux qui l'utilisaient

Me Vergès a fort bien mesuré le poids d'une telle déposition. Il lui fallait la combattre. Il l'a fait en iro-

On nous dit donc que ce télex est authentique en raison d'une analyse historique de son contenu. Mais n'est-ce-pas l'analyse histori-que qui avait conduit un historien à déclarer authentiques les carnets de Hitler présentés comme tels par un hebdomadaire allemand et dont, ensuite, une simple analyse chimique a permis de conclure qu'il 'agissait d'une des plus grandes mpostures de ce siècle ? »

Dans cette histoire commerriale, répondit M. Schoffler, un historien a pu être împrudent. C'est son affaire. Mais cela n'a rien à voir. Si vous avez des doutes, faites faire une analyse chimique.

 C'était précisément, dit Me Vergès, le but de la plainte en Jaux qu'a déposée M. Barbie.

Mais, devait relever aussitôt Me Charles Libman, plainte à laquelle il a renoncé au prétexte qu'il ne disposait pas de la somme nécessaire pour payer la caution demandée normalement pour une

Dans cette affaire l'Izieu, Mª Verges fait aussi grand cas de la présence sur les lieux d'un bataillon le défense antiaérienne.

 Je ne vois là rien de particulier. répondu M. Scheffler. Le SIPO-SD manquait de personnel et avait très souvent recours à des unités militaires stationnées dans le sec-

Il reste que le télex ne porte aucune référence à un ordre donné venu de Paris ou de Berlin, Il reste aussi, comme l'a rappelé Mª Libman, que Klaus Barbie lui-même a déclaré à l'instruction : « J'avais des affaires juives que dirigeait mon collaborateur Wenzer. C'est Wenzer qui avait reçu un ordre d'Eichman de dissoudre cette communauté des enfants d'Izleu. Il est possible que l'ai eu connaissance du résultat et que j'en ai rendu compte

Cependant, pour M. Scheffler, il demeure impensable qu'Eichmann ait donné directement un ordre à Lyon, comme il est impensable que Barbie ait signé s'il n'était pas res-ponsable lui-même de l'opération.

C'est toujours pour faire pièce à Mª Vergès qu'avait été cité M. Laurent Schwartz. Ce mathématicien, ancien professeur à l'Ecole polytechnique et à Paris VII, fut en effet de ceux qui dénoncèrent les torrures en Algérie comme au Vietnam et ensuite les disparitions en Argentine, les massacres au Cambodge que le défenseur de Barbie entend mettre sur le même pied que les exterminations nazies.

« Si la torture est tenue seulement pour un crime de guerre, dit d'emblée M. Schwartz, je le regrette, car, il faut tout faire pour l'abolir. Mais c'est le nazisme qui le premier l'a ramenée en Europe depuis l'Ancien Régime. Ce qui s'est passé en Algérie fut atroce. Pourtant, le nazisme a une dimension supplémentaire essentielle beaucoup plus effrayante. Le génocide des juifs, des Tziganes, des Slaves fut conduit au nom de l'idéologie de race supérieure autorisant l'abaissement, le mépris des autres. Quand on voit ce qui s'est passé, ce qui fut décidé, on mesure que tout était fait pour abattre, pour écraser. Il suffit de lire ces textes où l'on fait le compte des victimes.

En Algérie, M. Schwartz, la torture a été pratiquée pour obtenir des renseignements. Mals, après, il y avait un procès avec une instruction, des avocats, et. si une peine était prononcée, personne ne venait reprendre les condamnés. Ce n'était pas une volonté d'anéantissement d'un peuple, comme ce fut le cas pour les julfs et aussi pour les résistants qu'on a eu raison de considérer comme victimes de crimes contre l'humanité. On ne peut comparer l'incomparable. On peut détester les CRS, mais on ne peut les traiter de

- Ce procès vient tard. Il y a eu, depuis quatre ans, des crimes contre l'humanité un peu partout dans le monde. En Argentine, des gens ont effectivement disparu. Alors, parce qu'il y a eu ces autres crimes, certains ont tendance à dire : pourquoi

tion IV du KDS de Lyon dont le Barble puisque les autres sont épar-chef était Klaus Barbie; gnés? C'est un raisonnement que je n'admets pas. Sinon il n'y aurait jamais de condamnation. Je tiens ce procès pour exemplaire. Il servira a conscience humaine. »

Là encore, Me Vergès jugea bon de réagir. Puisque M. Schwartz avait parlé de disparus en Argentine et de crimes contre l'humanité à leur propos, oubliait-il qu'il y avait en aussi des disparus en Algérie? Oubliait-il aussi, parmi les géno-cides, celui des Indiens d'Amérique et la traite des Noirs? - C'est vrai, dit-il qu'il n'y a jamais de crimes identiques, même dans le droit com-mun. Mais, lorsque des plaintes ont été déposées pour crimes contre l'humanité commis pendant la guerre d'Algérie, la chambre d'accusation de Paris n'a pas contesté qu'il s'agissait de crimes contre l'humanité, ce en quoi je l'approuve, mais elle a ajouté, et je la désapprouve, que ces crimes étaient couverts par l'amnistie. »

#### < L'ampleur du génocide »

M. Schwartz resta inébranlable :- Je crois quand même que l'ampleur du génocide nazi est plus forte que les autres. Pour ce qui s'est passé en Algérie, je le répête, les responsables auraient dû être jugés et condamnés. Ce sont là des faits que la France doit accepter de mettre au débit de son histoire. Mais il y avait là, alors, une possibilité de protestation. Une commission de sauvezarde des libertés a été mise en place, le nazisme n'offrait pas ces possibilités. »

C'est encore pour « contrer » la défense que Mª Libman avait fait citer un psychiatre, M. Tony Lainé, et un psychologue, M. René Pagès. N'allait-on pas soutenir peut-être que des témoins, au bout de quarante-cinq ans, ne peuvent être capables de reconnaître celui qui les a frappés? Ces spécialistes ent exposé que les souvenirs restent les plus vifs lorsqu'il s'agit d'événements qui ont traumatisé, entraîné une émotion intense. . Le temps alors ne compte pay, out-ils dit. Le sujet revit d'une manière très précise ce qu'il a éprouvé et garde, de façon non moins précise, l'image de son bourreau, et plus particulièrement celle de son regard. »

Enfin, il y eut le témoignage de M. Pierre Meunier. Ce fonctionnaire retraité, âgé de soixante-dixneuf ans fut un ami de Jean Moulin, un de ses collaborateurs avant la guerre, et occupa les fonctions de secrétaire général du Conseil national de la Résistance, Cité par l'Association nationale des anciens com-

de notre correspondant

Après une semaine de tergiversa-

tions et sans avoir explicitement

répondu à la demande d'extradition

présentée par la France, les autorités

de l'île de Curação (Antilles néer-landaises) ont décidé, vendredi 12 juin, d'expulser l'ancien

président-directeur général du

casino Ruhl de Nice, M. Jean-

Dominique Fratoni, vers Saint-Domingue, d'où il venait le vendredi

cependant, être exécutée en raiso

du refus signifié par le gouverne-ment dominicain d'accueillir l'ex-

patron du Ruhl. Les autorités de l'île

ont rejeté, par ailleurs, une offre d'asile en faveur de M. Fratoni,

émenant du ministre de l'industrie

et du commerce du Paraguay. Une

polémique a surgi, à ce sujet, entre

le ministre paraguayen et le maire (RPR) de Nice, M. Jacques Méde-

cin, le premier affirmant avoir agi

sur la recommandation du second,

qui a catégoriquement démenti cette

Les événements concernant le sort

de M. Fratoni constituent, au fil des

jours, un véritable feuilleton. Trois

semaines après sa première arresta-tion en Suisse et son expulsion du territoire helvétique, l'ancien PDG

du Ruhl reste toujours hors de por-

tée de la justice française, mais n'a

pas encore trouvé de lieu d'asile. En

dépit des efforts qu'il a déployés

ção sa remise en liberté et son

pour obtenir des autorités de Cura-

départ vers un pays de son choix, il demeurait, vendredi 12 juin, main-

régional

assertion.

battants de la Résistance, on attendait de lui, certes, qu'il dise que Jean Moulin, dans cette résistance, continuait une lutte comme cée dès 1936 contre le fascisme, le nazisme et le racisme. Mais, surtout, M. Meunier était invité à répondre sur un point précis : que pensait-il de la thèse de Mo Vergès selon laquelle Jean Moulin, après les arrestations de Caluire, le 21 juin 1943, désespéré de se déconvrir trahi par les siens, aurait cherché à se donner la mort,et que l'état d'agonisant dans lequel il fut vu à Montluc serait le résultat de cette tentative de suicide et non des tortures infligées par Klaus Barbic?

M. Meunier entreprit de répondre : « Pour mol, commença-t-il, c'est une énormité que je n'ai même

- D'autant, releva aussitôt le président Cardini, que ce n'est pas le

- Tout de même, cela peut éclairer la cour de savoir pourquoi Jean Moulin n'a pas temé de se suicider. S'il en était un parmi nous dont on pouvait être sûr qu'il ne parlerait pas, c'était bien lui. Il n'avait pas besoin de cyanure, et d'ailleurs n'en a jamais eu. Cette thèse relève d'un complot dérisoire.

Et ne fait pas parti du débat », répéta M. Cordini.

Aussi, lorsque Mª Vergès demanda si ce débat sur la mort de Jean Moulin « que la défense a toujours souhaité - pouvait être pour-suivi avec le témoin ou si les propos du président s'adressaient aussi à lui-même, M. Cerdini, tout souriant, dit simplement : « Je vois que vous m'avez très bien compris, M° Vergès. >

En signifiant ainsi que l'affaire Jean Moulin n'était pas de mise, M. Cerdini n'a-t-il pas fait compren-dre que, lundi prochain, il ne saurait pas davantage être question, pour M. Vergês, de la relancer avec M. Raymond Aubrac, l'un des capturés de Caluire dont le défenseur voulu la comparution à la beste.

des témoins cités par la défense qui, outre M. Aubrac, sont MM. Yves Danion, Régis Debray (improbable). Jacques Froment-Delaunay, M<sup>∞</sup> Marguerite Duras, qui a fait savoir qu'elle ne vicadrait pas, ainsi que trois femmes algériennes veuves de combattants du FLN et un appelé en Algérie - prévue initialement pour deux jours pourrait être achevée dès hindi soir, es avocats des parties civiles ayant été déjà invités à se tenir prêts à plaider dès le 16 juin.

JEAN-MARC THÉOLLEYRE.

Le périple de l'ancien patron du casino Ruhl

M. Jacques Médecin dément une intervention

auprès du Paraguay en faveur de M. Fratoni

tenu en détention dans les Antilles

Sur le ton grandiloquent qui lui est familier, il a, en vain, défendu sa

cause devant le tribunal de Willems-

tad, la capitale de Curação, auquel

il demandait un délai de grâce de

huit jours pour trouver, avec ses avo-

cats, un arrangement avec les

douanes et le fisc français. M. Fra-

toni s'est présenté comme un bon et

vieux patriote poursuivi injustement

pour des raisons politiques. Il a éga-lement affirmé qu'il avait réuni

trente documents permettant de l'innocenter. Une protestation savon-

reuse lorsqu'on sait qu'il avait fait

détruire de nombreuses pièces comptables du Ruhl afin d'échapper

#### Devant la cour d'assises de Paris

#### Régis Schleicher est condamné à la réclusion perpétuelle La cour d'assises spéciale de l'individualisation de la peine.

Paris a condamné le samedi 13 juin Régis Schleicher à la réclusion criminelle à perpé-tuité, Nicolas Halfen à dix ans de prison, et a acquitté Claude Halfen,

L'avocat de Régis Schleicher, M° Bernard Ripert, a créé une demi-surprise, vendredi 12 juin, à l'occa-sion de sa plaidoirie. Alors que la tentation devait être grande, pour lui, d'adopter une défense de rup-ture, agressive, puisque son client dénie toute légitimité à la « justice bourgeoise », l'avocat a décidé d'assumer complètement sa charge, en deux temps. Tout d'abord, en défenseur classique, cherchant à convaincre une cour pourtant soup-connée de toutes les tares; ensuite, ea défenseur plus politique.

C'est ainsi que l'avocat de Régis C'est ainsi que l'avocat de Régis Schleicher a voulu manifester estensiblement, en se tournant vers les parties civiles, qu'il n'était pas indifférent à leur douleur : « Il est des victimes dans cette affaire, des familles qui souffrent, a-t-il lancé d'une voix forte. J'en suis conscient. Il en est conscient. Le bilan est lourd, très lourd. Le bilan est regrettable. « Ce préambale amonregrettable. » Ce préambule annon-cait le principe même de sa plaidoi-rie. M' Ripert, avocat d'un « mili-tant révolutionnaire », n'a pas voulu s'enfertner dans un discours strictement politique et a pris à témoin les sept magistrats professionnels com-posant, pour la circonstance, la cour d'assises de Paris : « Il est des règles dont Régis Schleicher se moque.

Pas vous ! Pas moi ! > Bref, Me Ripert a revendiqué qu'il soit tesu compte des principes du droit français, essayant de piquer an vil les juges : « Je suis sur que, pour vous, il est déjà coupable d'être membre d'Action directe. » C'était pour ajouter aussitôt : « Il n'existe par de responsabilité collective en droit français ; tout repose sur

. Rejetez les démonstrations fallacieuses et mensongères de l'avocat général, a demandé aux magistrats l'avocat. Trais armes out été utili-sées avenue Trudaine. La police a retrouvé dix douilles et quatre balles déformées. Voilà ce qu'ésa-blissena les expertises balistiques. Trois armes ont tiré, il y e six accusés. C'est trois de trop!»

1. 11 1

Step Step

E F CLEUS: ~

Same of the

Surpling to the second

$$\begin{split} & \frac{1}{2} \frac{\partial}{\partial x} \frac{\partial}{\partial x} - \frac{\partial}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial x} \frac{\partial}{\partial x} \frac{\partial}{\partial x} - \frac{\partial}{\partial x} \frac{\partial}{\partial x} - \frac{\partial}{\partial x} \frac{\partial}{\partial x} - \frac{$$

14.348

in midic

10.0

The second second

-14:0 -14:0

C. 100

The state of the s

The second second

Me Ripert allait reprendre ce raisonnement pour chaque point du dossier: « Qui a tué M. Gondry? Une personne, On sait qui c'est (Gloria Atgano). C'est dans le dossier. Le témoin Thouvenin l'a tou-jours désigné. Il y a six accusés, C'est cinq de trop. Lesquels? Les inculpations som grossières par leur caractère collectif.

An passage, Mª Ripert devait cri-tiquer la déposition de Frédérique Germain, membre « repenti » d'Action directe : « Dois-on la considérer comme un témoin? Ce n'est qu'une intrigante, une mythomane. Ce que je retiens, c'est qu'elle ne sait rien de la fustiliade de l'avenue Trudaine. C'est une commère qui reprend des propos soufflés par la police »

L'avocat, en fin de plaidoirie, laissait ainsi place an militant. Me Ripert, parlant de la mort des policiers Caiola et Gondry, avait déjà glissé que les membres d'Action directe avaient été « con-traints à l'illégalité ». Il a concia plus durement encore, soulignant :
- Out, Schleicher est un militant politique. Il l'a été. Il l'est. Il le sers. Sachez que son combat conti-nue dans les grandes métropoles de l'Europe de l'Ouest. Sachez que vous pouvez emprisonner un homme, pas ses idées. Il est le sym-bole de la lutte anti-impérialiste ; c'est le symbole que vous voules

LAURENT GRELSAMER

#### Au tribunal civil de Paris

#### Les publications de « Jeune Afrique » poursuivies par l'ancienne femme de M. Habib Bourguiba

engagée par le président de la Répu-blique tunisienne, M. Habib Bour-guiba, est-elle liée de manière directe an divorce, en forme de répudiation, prononcé le 11 acêt 1986 entre le chef de l'Etat et M= Wassila Ben Ammar qui fut son épouse pendant vingt-cing ans ? Sans l'affirmer Jeune Afrique fai-sait un parailèle en publiant, en soût et septembre 1986, trois articles mettant gravement en cause l'ex-épouse du président tunisien et sa

Aussi M= Ben Ammar, installée en France, avait-elle chargé Mº Jacques Kam d'assigner Jeune Afrique

La lutte contre la corruption devant le pribanal civil de Paris, à l'audience du mercredi 10 juin, afin d'obtenir le franc symbolique de dommages et intérêts et la publication du jugement tent dans les jour-neunt du groupe Jeune Afrique que dans dix quotidiens ou revues.

« Corruption, trafic d'influence. pots de vin. etc. » : tontes ces accilsations lancées par les publications de Jeune Afrique entrent, selon l'avocat de Mas Ben Ammar, « dans une campagne de presse télégui-dée ». Cependant, l'avocat a tenn à préciser que l'action de sa cliente ne visait en aucune manière la person-nalité du président Bourgoiba, mais ceux « qui cherchent à lui nuire avec acharnement, afin de la discréditer aux yeux du peuple tunisien ». Sans les désigner avec précision, M' Kam a évoqué « les appuis » dont bénéficierait Jeune Afrique dans les hautes sphères de l'administration tunisienne. Son directeur, M. Béchir Ben Yamed, fut ministre tunisien de l'information, et une grande partie des pièces justifica-tives présentées par la défense pour prouver la vérité des faits allégués auraient été délivrées « à la demande - du ministre de l'intérieur

Mais ces pièces, aux yeux de l'avocat, ne justifient rien, car elles ne portent que sar des acquis constimés avant le mariage ou sur des biens reçus en héritage. Les autres comporteraient tant d'erreurs manifestes qu'elles prouveraient le contraire de ce que la défense avait souhaité en les produisant.

Tout en concevant que les accusations portées puissent être « désa-gréables », Mª Claude Vaillant et Chafik Bendhaou estiment qu'elles sont étayées par le volumineux dos-sier qu'ils out transmis au tribunal et, surtout, les avocats de Jeune Afrique se sont abrités derrière des articles similaires publiés à l'époque par la presse africaine, maghrébine et occidentale. Quant aux appuis dont bénéficierait Jeune Afrique, les avocats les ont contestés, en rappelant que les publications du groupe étaient interdites en Tunisie.

Ce procès semble être l'un des aspects du conflit qui oppose depuis le divorce la famille Ben Ammar à l'entourage du président Bourguiba. Il aurait pour origine une déclara-tion de Ma Bourguiba, en juillet 1982, d'ailleurs publiée par Jeune Afrique, où elle se montrait favora-ble à des élections aurès la dispari-tion du président. Mais le tribunal, présidé par M. Jean-Marie Desiardins, en rendant son jugement le 8 puillet, se fimitera à dire si Jeune Afrique a porté atteinte à l'honneur et à la considération de M= Wassila

aux vérifications du fisc.

« Un ami à moi » A l'appui de sa démonstration d'honorabilité, M. Fratoni s'est prévalu de son amitié avec M. Médecin, qui, a-t-il déclaré, « m'a toujours soutenu dans mes affaires ». Le maire de Nice a été, en l'occurrence, mis en cause par le ministre para-guayen de l'industrie et du commerce. M. Delfin Ugarte Centurion, qui avait fait parvenir à l'avocat de M. Fratoni, une offre d'asile en faveur de l'ancien PDG du Ruhl. Cette offre a été repoussée, provisoi-rement, par les autorités de Wil-lemstad, qui ont considéré que le ministre paraguayen n'avait pas qualité pour la présenter et qu'elle n'avait pas été transmise par la voie diplomatique.

Interrogé par l'AFP à Asuncion M. Centurion a précisé qu'il était intervenu à la demande du maire de Nice, « un ami à moi, qui m'a dis

que ce monsieur voulait visiter le Paraguay ». « J'ai répondu à monami, a ajouté M. Centurion, que M. Fratoni pouvait entrer au Paraguay en qualité de touriste et que, dans ce cas, il n'y aurait aucune restriction le concernant. » M. Médecin à cotté poi paraguay et de la cotte paraguay et de l cin a catégoriquement démenti cette assertion dans un communiqué publié, vendredi soir, par son service

de presse.

Il a affirmé n'avoir jamais en le moindre contact avec les autorités politiques, administratives ou judiciaires, tant françaises qu'étrangères, concernant cette décision.

« N'ayant jamais dissimulé mes relations avec les protagonistes de cotte affinire, a encure mécisé le retutions avec les protagonistes de cette affaire, a encore précisé le maire de Nice, je déplore que l'on alt pu utiliser mon nom pour effectuer une démarche que je n'aurait pas effectuée moi-même, trop respectueux que je suis des institutions d'un État souverain.

M. Centurion avait assisté à la soirée de gala de réouverture du Ruhl, le 10 avril dernier. Dans le compte-rendu publié par Nice-Marin, son nom est cité en tête de la Main, sen nom est che en teut de la liste des personnalités présentes, juste avant ceux du préfet des Alpes-Maritimes, M. Jean-Pierre Pensa et de M. et M. Médecin.

Les autorités de Curação se sont donné, vendredi, un délai supplémentaire pour savoir ce qu'elles feraient de M. Fratoni. Considéré comme «étranger indésirable», l'ancien patron du Ruhl devrait, quoi qu'il en soit, quitter, sons pea, les Antilles néerlandaises. Le par-quet de Nice souligne, de son côté, qu'il n'a pas encore reçu de réponse officielle à la demande d'extradition de M. Fratoni instruite, régulière-

GUY PORTE.



### Sciences

La visite du site par un technicien français

### La vie sous contrôle à Tchernobyl

Près de quatorze mois après la catastrophe de Tchernobyi et à l'approche du procès des responsables de la centrale nucléaire, vingt mille personnes travaillent dans la zone inter-dite de 30 kilomètres autour du réacteur endommagé à « liquider les conséquences » de l'accident. Une délégation fran-çaise conduite par le directeur de la production thermique d'EDF, M. Jacques Leclercq, a pu se rendre sur place et témoigner des gigantesques tra-vaux entrepris pour rendre la région à la vie,

The state of the s

perpetuelle

· 4 . .

- Toute personne rentrant dans la zone des 30 kilomètres autour de la centrale de Tchernobyl doit impérotivement fermer les fenêtres de son véhicule, ne pas aller sur les bascôtés, ne pas se promener, ne pas utiliser l'eau des sources naturelles, porter des lunettes de soleil quand il falt beau et éviter de fumer. » Les consignes données à l'un des postes d'entrée – il y en aurait cinq ou six - de la zone interdite ne sauraient être plus claires. Sécurité d'abord.

Pas un des anciens habitants de la région n'a été autorisé à revenir sur place. « Les terres ne sont plus cultivées, les maisons devant lesquelles pendent encore du linge à sécher sont vides et témoignent, comme les parkings où ont été regroupées les voitures et les motos, regroupées les voitures et les motos, de la hâte dans laquelle ont été éva-cuées les populations de cette région. « Les routes, poursuit le directeur de la production thermi-que d'Electricité de France, M. Jacques Leclercq, invité il y a nue semaine avec quelques-uns de ses collaborateurs à visiter le site, un an après la catastrophe, ont été élargies et surélevées pour être à l'abri de la contamination. Des engins milltaires y croisent en permanence des

D'un côté une impression de vide, de désert et, de l'autre, une intense activité que révèle l'« immense chantier de travaux publics » avec ses terrassements, ses déboisements, ses constructions, mais aussi ses hommes. Près de dix mille civils quatre mills pour l'exploitation normale de la centrale et six mille autres pour les travaux de « liquidotion des conséquences » (transport, alimentation, communication) auxquels s'ajoute un important détachement de personnels militaires. Peut-être dix mille personnes aussi chargées des opérations de déconta-mination du site et cantonnées à la périphérie de la zone interdite dans

#### Un immense champ de manceuvres

Selon la délégation française qui a visité le site, ces militaires sont des appelés qui interviennent pendant environ un mois sur les zones voir une dose d'irradiation de 4 rem (1) et vont ensuite dans des moins contaminées... mais aussi des réservistes de trente à trente-cing ans au moins convoqués pour des périodes d'un mois ». En ne doit dépasser 5 rem par individu. Aussi ne faut-il guère s'étonner que 10 % des personnels d'exploitation aient dû être renouvelés parce qu'ils avaenit atteint cette limite pendant leur travail.

Les contrôles paraissent d'autant plus nécessaires que certains personnels non exploitants de la centrale sont hébergés dans la zone interdite, à Tchernobyl même, à une quinzaine de kilomètres de la centrale. Certes, la radioactivité ambiante a fortement diminué mais il laure et fortement diminué, mais il leur est demandé de procéder « à de fréquents nettoyages à l'eau des cham-bres ainsi qu'à de fréquents lavages des draps et vêtements ». Précautions donc, même si à 300 mètres à ine du grand sarcophage de béton édifié sur le réacteur accidenté, la radioactivité ne dépasse pas 16 millirads/heure contre plusieurs mil-liers au moment de l'accident. De quoi permettre à la délégation fran-çaise de se faire photographier en costume-cravate devant les ruices

Sans doute quelques points chauds persistent encore, mais le niveau de radioactivité général est aujourd'hui acceptable. Il faut reconnaître que pour y parvenir les Soviétiques n'ont pas lésiné sur les moyens. A en croire les Français, le terrain autour de la centrale ressemble à un vrai champ de maceuvres. Comme si de gigantesques pioches avaient retourné le sol, l'avaient modelé pour le reconstituer ensuite.

« Tout autour de la centrale, précise M. Leclercq, les Soviétiques ont décapé le terrain sur une profondeur de 10 centimètres à 1 mêtre selon les zones. » A 1 kilomètre de là, une trentaine d'hectares de pins brûlés par le panache mortei ont été déboisés et, cet hiver, une cinquantaine d'autres de cette « forêt rousse » seront à leur tour coupés.

#### à la ligne

Combien d'engins de travaux publics – bulldozers, pelleteuses et scappers télécommandés ou non – ont-ils été nécessaires pour mener à bien ces gigantesques opérations.

Mille? Quinze cents? Bien qu'ancune information n'ait filtré sur le sujet, ces chiffres ne sont pas loin de la réalité. Rien d'étonnant à cela lorsque l'on sait que pour éviter la contamination du bassin du Dniepr les Soviétiques ont érigé cent trente-six digues, multiplié les bassins de décantation pour pièger les limons chargés de particules radioactives et creusé autour de la centrale une tranchée de 45 mètres de profondeur remplie de matériaux destinés à servir d'écran de protection entre le site et le milieu environnant. Vaste programme qui a permis de ramener le niveau de radioactivité dans les caux à une valeur très inférieure aux normes autorisées avant l'accident comme en témoignent coux qui aujourd'hui « pëchent à la ligne à 40 kilomètres

La vie a repris sur ce site où fonctionnaient avant l'accident quatre réacteurs nucléaires. Même si c'est de manière contrôlée. La tranche numéro nu tourne à nouveau à

#### MÉDECINE

L'utilisation thérapeutique des anticorps monoclonaux

#### Un médicament français contre le rejet de greffe

L'efficacité des anticorps monoclonaux dans le traitement du rejet de greffe se confirme. Une équipe francaise dirigée par le docteur J.-P. Soulillou (unité 211 de l'INSERM, Nantes) vient en effet d'obtenir avec cette méthode thérapeutique de remarquables résultats dans le traitement et la prévention des rejets de greffe de rein (1).

Il y a quelques mois (le Monde du 3 novembre 1986), le travail de deux équipes de l'INSERM, celle de Claude Mawas et Daniel Olive (Unité 119, Marseille) et celle du docteur Alain Fischer (Unité 132, hôpital Necker), avait déjà, grâce à l'utilisation d'un autre anticorps monoclonal, permis de montrer qu'il était possible de greffer des moelles osseuses non compatibles avec

L'anticorps monoclonal expérimenté à Nantes, également en coo-pération avec l'équipe marseillaise du professeur Mawas, est comme le précédent fabriqué par la firme française de biotechnologie Immunotech. En revanche, son action est quelque pen différente puisqu'il vise aussi bien à traiter qu'à prévenir le rejet aign. Jusqu'à présent, les médecins utilisaient dans cette indication soit des anticorps polyclonaux (sérum antilymphocytaire), soit des fortes doses de cortisone par voie intraveineuse réservant l'utilisation Lancer du 13 juin 1987.

de fond du rejet. L'anticorps monoclonal expéri-

menté chez vingt et un patients par le docteur Soulillou semble remar-quablement bien toléré.

Son mode d'action est relativement simple : il empêche d'agir l'interleukine 2 une hormone pro-duite par les lymphocytes lors de la réponse immunitaire. Il s'ensuit une réponse immunitaire. Il s cusus une inhibition de la croissance de ses inhibition de la croussance de se-lymphocytes qui, reconnaissant le greffon comme étranger, se prépa-raient à le rejeter. Avantage supplé-mentaire : en n'altérant pas la popu-lation des antres lymphocytes restés lation des antres lymphocytes re au repos, cet anticorps monoclonal préserve la fonction immunitaire des patients traités et ne les expose donc

Parmi les vingt et un patients ayant subi une greffe de rein et qui ont été traités avec cet anticorps monoclonal, un seul a eu une réac-tion de rejet. En revanche, parmi les trente autres patients greffés mais qui n'avaient pas reçu d'anticorps, 66 % ont rejeté la greffe. Autant dire que l'efficacité de cet anticorps monoclonal au cours de la phase aigue du rejet de greffe ne semble guère faire de doutes.

pas à des risques infectieux impor-

(1) Cetto étude est publiée dans The

S'il est vrai qu'ils out autorisé la taires - 0,2 millirad/heure seule-ment (2) sur le bitume des rues de la ville, à jamais vide, de Prypiat, distante du point zéro d'environ 7 kilomètres — régnant dans cette zone, mais plutôt en prévision du manque de confort et de liberté que difficilement pas acceptables pour des citovens.

de réponses. Comment, par exem-ple, les Soviétiques s'y sont-ils pris pour décontaminer le site et travailriences ont-ils menées ? Quelles sont celles qui ont été inutiles ? Comment ont-ils géré cette crise... JEAN-FRANÇOIS AUGEREAU.

(I) A titre de comparaison, la dose maximale autorisée en France pour les personnels travaillant dans des installaun nucléaires est de 5 reus per an.

tranche numero deux. Pour la tranche numéro trois, les Soviétiques espèrent qu'elle redémarrera vers la fin de l'année. Quant aux deux tranches restantes, encore en construc-tion, ancune décision n'a été prise. Reste la réimplantation de ceux qui out été chassés par l'accident. Sur ce point précis, les Soviétiques hésitent encore, selon M. Leclereq, sur la conduite à tenir.

reoccupation de douze villages - deux en Ukraine, dix en Biélorussie - situés dans la zone des 30 kilomètres, ils ant en revanche renoncé à poursuivre dans cette direction. Non pas en raison des conditions sanipourraient avoir des gens obligés de faire en permanence attention pour éviter tout accident. De telles conditions de contrôle sont certainement

Alors autant laisser faire le temps. Les Soviétiques pensent que la situation sera devenue bien contrôlée à la fin de l'année pro-chaine, date à laquelle ils disposeront d'une expérience sans précé-dent dont les experts occidentaux aimeraient profiter le plus vite possible pour en tirer d'éventuelles leçons. Car, en dépit de la bonne volonté de leurs interlocuteurs, les Français sont restés parfois sur leur faim. Bien des questions n'ont pas en ler en milien irradié ? Quelles expé-

(2) L'équivalent de ce que l'on mesure dans la saile de commande d'un réacteur. Mais 3 millirads sur le sable



### Aéronautique

De sa propre initiative

### Dassault propose son Mirage-4000 à l'Arabie saoudite

La société Dassault-Breguet propose à l'exportation son biréacteur de combat Mirage-4000, dont le prototype vole depuis quelques années déjà sans que des commandes de l'armée de l'air française aient suivi depuis. C'est ce qu'a indiqué, ven-dredi 12 juin, au Salon du Bourget, le vice-président de la société, M. Hugues de l'Estoile, charge des affaires internationales. Le marché recherché est celui des pays qui achètent, aujourd'hui, des MIG-29 on des MIG-31 soviétiques et des F-

En 1978, l'armée de l'air française avait le choix, pour renouveler sa flotte de combat, entre le biréacteur Mirage-4000 et le monoréac-teur Mirage-2000. A l'époque, le président de la République, M. Valéry Giscard d'Estaing, avait retenu le Mirage-2000 parce qu'il était moins cher et qu'il estimait ses chances à l'exportation meilleures que le Mirage-4000. Depuis, le pro-totype du Mirage-4000 avait arrêté ses vols d'essai. Il est réapparu, il y a quelques mois, pour servir de banc volant de mise au point des systèmes d'armes du - démonstrateur »

 Les astronautes américains confiants dans la navette. - Le commandant de la prochaine mission effectuée par la navette spatiale, M. Frédérick Hauck, est optimiste. Il s'est déclaré convaincu, vendredi 12 juin, au Salon du Bourget que le prochain vol de la navette aurait bien lieu sans retard au mois de juin 1988. A cette occasion, il a préciaé que l'équipage, chargé notamment de la mise en orbite d'un satellite relais (TDRS-C) pour les liaisons entre la Terre et la navette, serait composé de cinq personnes seulement. « Pendent de nombreuses missions, a-t-il précisé, nous n'enverrons que le nombre d'astronautes strictement nécessaire », ce qui risque de gêner la participation d'astronautes étrangers aux vols de la navette,

4000 est exposé (aux couleurs sable d'un éventuel client du Proche-

Par rapport au Rafale, qui est un avion plus léger, pesant à vide 8,5 tonnes, le Mirage-4000 est un puissant réacteur de combat pesant à vide environ 13,5 tonnes. Il a été mis au point sur des fonds propres de la société Dassault-Breguet. · Avec le Mirage-4000, a expliqué M. de l'Estoile, nous attaquons le marché des pays désireux d'acqué-rir des Mig-29, des Mig-31 ou des F-15. Nous n'avons aucune raison de ne pas proposer de rival. »

#### Une centaine d'Alpha-Jet pour l'Inde ?

M. de l'Estoile n'a pas précisé à quels clients sa société destine le Mirage-4000. Mais on sait que le prototype a été présenté, récem-ment, au roi Fahd d'Arabie saoudite sur l'aéroport de Nice. L'Arabie saoudite, qui possede déjà des F-15 américains, n'obtient pas du Congrès de nouveaux exemplaires de cet avion et, à la société Dassault-Breguet on fait valoir, avec ce précédent, que le fournisseur américain a cessé d'êure crédible auprès des clients arabes soumis ainsi à

Au ministère de la défense, on se montre plus sceptique sur l'avenir commercial du Mirage-4000. Pour, au moins, trois raisons. Primo : le Mirage-4000 peut-être un concurrent à la propre production, déjà existante, de Dassault-Breguet comme l'actuel Mirage-2000 ou le futur Rafale. Secondo : le client éventuel devra participer aux frais d'industrialisation du Mirage 4000 dès lors qu'il est assuré que l'armée française ne commandera pas l'avion. Tertio : l'Arabie saoudite, sollicitée d'acquérir des Mirage 4000, a aussi des projets, qui

Au Salon du Bourget, le Mirage-200 est exposé (aux couleurs sable plan budgétaire, de commandes de sous-marins d'attaque à propulsion Orient) et il effectue des vols de classique et d'avions de surveillance démonstration, aux côtés du Mirage- maritime et de lutte anti-sousmarine à l'étranger.

> Précisément, la France propose à Ryad de lui construire des sousmarins du modèle - Agosta » et de lui vendre des avions Atlantique-2. Les Saoudiens peuvent-ils commander aussi des Mirage-4000 à la France ou, s'ils le faisaient, ne seront-ils pas tentés, pour diversifier au maximum leurs fournisseurs, de s'adresser ailleurs ou'en France pour les sous-marins et les avions de patrouille maritime? Le fait de proposer le Mirage-4000 à Ryad risque de troubler le jeu commercial

M. de l'Estoile a encore indiqué que sa société était en pourparlers avec une dizaine de pays différents qu'il a refuse d'identifier - pour le Mirage-2000 et avec cinq autres clients potentiels pour le Mirage F-1. - Un certain nombre de pays, a précisé le vice-président de Dassault-Breguet, veulent obtenir deux sources d'approvisionnement, la source américaine et la nôtre. comme, par exemple, l'Egypte et la

Enfin, le constructeur français est en discussion avec d'autres pays pour l'achat éventuel de plus de deux cents biréacteurs d'appui et d'entraînement Alpha-jet, que la France produit avec l'Allemagne fédérale. A lui seul, un client, que M. de l'Estoile a refusé là encore d'identifier, pourrait se décider d'en acquérir une centaine d'exem-

Selon certaines informations, ce client étranger, dont on dit qu'il pourrait se décider à la fin de cette année, est l'Inde. Les Indiens estiment leurs besoins à quatre-vingtquinze avions de cette catégorie, mais, sur place, l'Alpha-jet est en compétition avec un appareil britannique, le Hawk, qui est exposé au Salon du Bourget. Le Hawk a déjà remporté un marché, au début de l'année, en Suisse, contre l'Alpha-jet

#### SPORTS

La Coupe du monde de rugby

#### Le XV de France en finale

(Suite de la première page, )

C'était le signal d'une course poursuite extravagante entre les deux équipes. Chez les Wallabies, dominés en mêlées et aussi souverains que prévu en touche, la révolte vint de l'arrière. Comme pour mon-trer qu'il n'était pas sculement un buteur, Michael Lynagh offrait deux minutes plus tard à Campese un essai qu'il transformait, 12 à 15.

De la bataille qui fit alors rage au milieu du terrain, les Français tirèrent les meilleurs ballons. Sur l'un d'eux, Patrice Lagisquet jaillissait le long de la touche et pointait en coin un essai transformé par Cambera-bero (18 à 15). Ce dernier, titularise pour ses talents de buteur, donnait raison aux sélectionneurs en posant à la soixantième minute une pénalité qui, pour la première fois, donnait à la France un écart de six points au score (21 à 15). Une gou-lée d'air vite tarie. Quatre minutes plus tard, David Codey, le remplacant australien, applatissait une balle gagnée en touche par les géants de sa deuxième ligne. La botte de Lynagh se chargeait d'éga-liser (21 à 21), puis à trois minutes de la fin du temps réglementaire, elle donnait aux Wallabies un avantage que l'on put croire définitif. A la suite d'une énorme bévue de Serge Blanco, hésitant à dégager une balle brûlante, l'Australie se trouvait quasiment qualifiée en finale (21 à 24).

Les avants français ayant promptement reporté le jeu à la force du biceps dans le camp australien, Didier Camberabero, faisant alors étalage d'un sang-froid qu'on ne lui connaissait pas, égalisait à la 84 minute (24-24). Enfin, une ultime charge tricolore envoyait Serge Blanco vers l'essai de la qu fication. On jouait les arrêts de jeu depuis cinq minutes et la nuit com-mençait à tomber sur Concord Oval, ce petit stade de banlieue dépourvu de tout éclairage où chacun redou-tait déjà d'avoir à jouer les prolongations. Dans le crépuscule austral. Didier Camberabero ajoutait une ultime transformation éteignant les dernières illusions australiennes.

JEAN-JACQUES BOZONNET.

### **ANCIENS SALARIÉS** DU GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

PRIVATISATION SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

Vous pouvez bénéficier des conditions réservées aux salariés si vous avez travaillé au moins 5 années à la Société Générale ou dans l'une de ses filiales majoritaires dont voici une liste non exhaustive :

BANQUE GRAVEREAU — BANQUE de POLYNÉSIE — Crédit ÉLECTRIQUE et GAZIER — Crédit IMMOBILIER GÉNÉRAL — DIEBOLD Computer Leasing - DIEBOLD Courtage et Location - EUROPE COMPUTER SYSTEMS - FIMAT - GALLIA - GESTINVIM - HONG KONG FINANCIER - IMFOR SPA - INTERSOGE - MERCHANT BANK - ODIPROM - Réseau SOGELEASE — Società del GESTION FORESTIÈRE et FONCIÈRE — Società Générale CALÉDONIENNE de BANQUE — Società GÉNÉRALE de BANQUE aux ANTILLES — S.G. ELSAESSISCHE BANK — S.G. STRAUSS TURNBULL Ltd. — S.G. AUSTRALIA Ltd. — S.G. BANK — S.G. CANADA — S.G. FINANCE HONG KONG — SOCOGEFI — SOGEBANQUE — SOGECAP ex umac-vie) — sogefactoring - sogegarde - sogenal — sogener — sogeprom — sogeservice — SOGEXPORT - SOGEN FINANZIARA - SOLOMATEG - SUPERSOGE - Société Auxiliaire de Crédit - Société



SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

### Culture

#### **EXPOSITIONS**

« Le peintre devant son miroir »

### Bas les masques!

Graves, anxieux, parfois sereins, rarement rieurs: plus de deux cents autoportraits de peintres, sculpteurs, écrivains, sont exposés au Louvre des antiquaires.

L'artiste se mettrait-il plus à nu L'ariste se mettrati-il pius à nu loraqu'il cesse de se cacher derrière un modèle pour peindre son autoportrait? En tont cas, il se pose peutêtre avec plus d'acuité que jamais la question de la représentation du réel. La plupart des peintres font d'ailleurs preuve d'une grande éco-nomie de moyens dès lors qu'ils brossent leur visage. Du moins si l'on en juge par les deux cent vingt-deux toiles, dessins, pastels, tous consacrès au même geure narcissique, exposés au Louvre des antiquaires. Deux cent vingt-deux regards, de face, de biais, souvent obsédants, même si cette exposition compte son lot de portraits officiels, d'artistes posant, avec une certaine bravade, pour la postérité.

C'est un collectionneur. Gérard Schurr, qui a rassemblé cette pas-sionnante galerie de portraits. Et sa collection, constituée au hasard de ses «chines», de ses coups de cœur, accorde une large place aux cham-pions de l'orientalisme ou de l'art pompier. L'autoportrait d'Adolphe La Lyre, posant dans son atelier aux La Lyre, possant dans son atener aux larges verrières, entouré de modèles nus se prélessant sur des peaux de tigres, est un modèle du genre. On regarde avec un intérêt tout aussi sociologique Merry-Joseph Blondel, qui se peint en pied, avec une déconcentration bourgeoise, crayon levé sur son Eole déchaînant les vents contre la flotte trovenne, toujours contre la flotte troyenne, toujours visible dans la galerie Apollon au musée du Louvre

Citors, au rang des raretés, l'autoportrait de Gustave Doré, volontariste, et d'une étonnante sobriété.
Ou cette sanguine, très émouvante,
d'Amédée Van Loo, brossant son
corps au d'académicien de cinquante ans à la manière d'un modèle antique. Le plus poignant, le plus souffrant? Eugène Carrière, dont

les traits se fondent dans cette masse de peinture brune qu'il affection-nait. Ou le Lyonnais Paul Chena-vard, qu'on craindrait de rencontrer au coin d'un bois. Parmi les curio-cités de la companya de la curioan coin d'un bois. Parmi les curio-sités, encore, l'autocaricature de Larionov, qui, en 1913, alors qu'il accompagne Diaghilev et ses Ballets russes à Paris, se croque d'un trait de crayon, main levée. Ou Utrillo, petit personnage à la gueule un peu tordue. Steilein, portant, avec une gravité professorale un de ses nus. Viaminek, crayonnant aux côtés de son autoportrait cette dédicace : « Que vous offrir, sinon cette par-celle de moi, un peu de ma main, un

peu de ma tête. Les écrivains, c'est normal, affec-tionnent la plume et la simple feuille de papier. Parfois l'autodérisiou : George Sand se prête les traits d'une rombière, aux côtés d'un jeune Eugène Delacroix. Sacha Guitry, ceux d'un bon dormeur - mais pas solitaire. Paul Verlaine se peint un peu avachi au café Procope, mais surtout, décline les formes géométri-ques avec une aisance cabiste avant la lettre.

On découvre aussi en Albert Marquet, peintre raffiné des bords de Seine, un humour insoupçonné: quelques traits d'encre de Chine lui suffisent pour se silhouetter, moustache au vent, en équilibre sur un tabouret

La collection compte peu d'œuvres contemporaines, mais tout de même quelques grands abstraits. Kijno, Tal Coat, ont relevé le défi. Un regard encore pour Maurice Bel-paume, admirateur d'André Lhote, peintre amateur et tenancier de maisons closes. Il pose dans son univers favori. On flane donc dans cette exposition, tour à tour ému, amusé, au fil de plus de deux siècles d'évo lution des formes. L'accrochage, intimiste, est à l'unisson de ces auto-portraits où l'on découvre, sous les visages, un peu de l'âme des pein-

ODILE QUIROT.

\* Le peintre devant son miroir », 222 autoportraits, XVIII-XX siècles. Jusqu'au 3 septembre. Louvre des anti-quaires. Tél. : 42-97-27-00. Catalogne : 80 F.

#### MUSIQUES

### Prince à Bercy

### Sexe, Dieu et mégalopole

Le petit Prince, l'enfant sexe. le mégalo prodigieux, le roi punk, est à Bercy.

Une ville reconstituée sur la scène. Une ville de jeux et de plai-sirs. Des hôtels, des bars, des casinos, des peep-shows et des enseignes au néon qui clignoteut dans la muit étoilée par les light-shows : Girls Girls Girls, Bar-Grill, Rooms et tutti quanti. Vegas revisité par les comédies musicales hollywoodiennes, le décor est planté rappe-lant la pochette du double-album Sign of the Times. Un spectacle urbain électrique, sur fond de funk new-wave et de rock exorbité, avec des éclairs et des cours de tonnerse des éclairs et des coups de tonnerre. Un ahow à la croisée du noir et du blanc, en lieu et place d'une mégalo-pole à la dimension d'un mégalo-mane qui trône à 20 000 lieues audessus de ses pairs. On l'a vu il y a deux semaines à Francfort.

Ayant chanté If I Was Your Girl-friend, enlacé à Cat Glover, sa cho-riste, il lui fait l'amour, dans le plus simple appareil, sur un cœur gigan-tesque qui basculera pour les faire disparaître dans des bacchanales laissées à l'imagination. Allongé sur une estrade, il a d'autres attentions, solitaires mais tout aussi sugges tives, avec le manche de sa guitare. On le sait, il n'en fait pas secret, c'est le sexe qui lui fait plier les genoux et c'est à genoux qu'il en appelle à Dieu. Toujours partagé entre la chair et l'esprit, jouant sur la corde du bien et du mal, il ace de sombrer à tout mom de l'un ou l'autre côté. Ses chansons sont dévouées à l'amour physique mais aux pires de ses frasques, dédiant ses disques à l'amour du divin, il est inattaquable. Ainsi de Sign of the Times comme des dis-ques précédents, on peut lire en exergue sur la pochette : « All Praise and Glory to God. - Il signe et date: Prince 87, dans la perspective, suppose-t-on, qu'il aura un jour à rendre des comptes. Et ces comptes-là, autant les rendre là-haut, puisque, enregistrant les dis-ques seul, il n's pas, ici-bas, à parta-

Avec son nouveau show, baptise Demon Lover est revenu à plus d'audace. Plus proche, dans l'imagerie, du «Purple Rain Tour» - qui n'était pas, en 1984, passé par la France - que de celui, somme toute assez sage, vu l'année passée au Zénith. Ayant brisé Revolution, son ancien groupe, la nouvelle formation Seuls rescapés : Dr Fink aux cla-

ger ses royalties.

viers, Greg Brooks aux chœurs, Eric
Leeds (saxophone) et Atlanta Rliss
(trompette), la section de cruivres.
Wendy et Lisa, parties enregiatrer
un album en duo, ce sont Miko Weaun facon Empire la mouche sur la ver et Boni Boyer qui leur succèdent à la guitare et aux claviers. Les femmes de Prince sont désormais au nombre de trois : outre Boni Boyer et la sculpturale Cat Glover (les jambes sur la pochette du 45 tours, c'est elle), Sheila E., son égérie, tient la batterie. Levi Seacer à la basse et Wally Safford aux chœurs

complètent le groupe. Ils sont onze au total, pétaradants et montés sur ressorts, donnant la

gan façon Empire, la mouche sur la joue gauche, il est beau, faut-il le dire, comme un prince. Costumes spencer de toutes les couleurs, ou combinaison débardeur sous un manteau de fourrure synthétique blanche, en près de deux heures d'un répertoire qui fait la part belle à

Sign of the times - aux côtés des désormais classiques Listle Red Corvette, Let's Go Crazy, Purple Rain, 1999, Girls and Boys et autre Kiss, - il se change une bonné demi-

réplique à sa seigneurie dans des chorégraphies ébouriffées, répon-dant au millimètre, cassant net pour redémarrer au quart de tour, de breaks vertigineux en dérapages contrôlés. C'est étourdissant de précision et de pulsions. Au dispeson de l'album, on jone plus dur et plus sale, cette année, à la cour du Prince. On est plus rock et plus teineux tout en préservant la saccade funky et, dans cette organisation

place pour le désordre. Le Prince lui-même a repris du service à la guitare, arrachant les riffs meurtriers et négociant à l'envi des chorus hallucinés entre hard rock et psychédélisme. Il est partout, sans répit, ventre à terre et l'instant d'après dans le airs, tournoyant sur lui-même et glissant sur

LE SARLADAIS

F. sam, midi, dim, 45-22-23-62

douzaine de fois, s'effeuillant invariablement pour terminer le

Là où habituenement ne son miveau, ne refont surface que Là où habituellement les autres, à tous les trois on quatre ans, en mo d'un an Prince a composé et enregis-tré seul un double album qui tran-che avec ce qu'il a fait précédemment et qui est avant-comeur de ce qui se fait autour de lui. Il a produit le disque de Madhouse, qui assure funk. Il a réalisé ses clips, formé un nouveau groupe et monté un specia-cle flamboyant. Cet homme fait exception. La

vraie question étant : comment fait-il?

ALAIN WAIS.

# Les 13, 14, 15 et 17, 2 20 houres, 2 Bercy. Disques chez WEA.

Déj., diner j. 22 h. Caisine phinourdine. CASSOULET, CONFIT, FOIE GRAS, CEPES, MORILLES, mens 180 F l.c. avec spécialités. CARTE 200/210 F.

#### Ouverture du Studio à la Bastille

L'Opéra de la Bastille atteint déjà la hauteur des deuxièmes balcons de le suite. Le voe, qui pionge dans les entrailles de la terre jusqu'an niveau des réservoirs de décors et de la machinerie, est grandiose comme celle d'un champ de fouilles, où une multitude d'ouvriers s'affairent...

Mais, on avant-garde, un premier lieu vient de s'ouvrir au public, le Studio, construit dans le triangle de la Tour d'argent, qui sert de pointe et d'enseigne à l'Opéra. On peut y examiner déjà les murs, le verre et le exammer deja les murs, le verre et le marbre blanc qui habilleront le vaste édifice et y tester le confort des fautcults de la grande salle dans le petit théâtre de deux cent quatrevingts places.

La Semaine de film d'opére, qui s'y tieni josqu'an 21 jain, présente un programme captivant

Le 13 jain, après une conférence de Deniel Toscan du Piantier sur la production et la diffusion des opéras filmés (16 heures), le Parsifal de Syberberg (19 h 30) ; le 14, h 18 h 30, conférence de Peter Brook, Du théêtre à l'écran », puis, à 20 h 30, Louise, de Gustave Charpontier, par Abel Gauce le 15, à 19 h 30, deux reportages sur Patrice Chérem faisant répéter Lucio Silla, et Wieland Wagner zu Festival de Bayreath 1965 (Tétralogie, Parsifal, Vaisseau fantiuse).

Snivront, le 16 jain, un classiq l'Opéra de quat'sous, de Pabet (19 h 30), et le 17, Ariane à Naxos, en 1966, su Festival d'Aix-ou-Provence, avec Tatiana Troyanos et Régine Crespin (19 h 30), cette même Crespin yenant faire, le 18 jain (20 heures), an cours public

Vendredi 19 juin (19 h 30), ce sera l'admirable Luia, de Berg, au palais Garnier (Boulez, Chéreau), filmée par Bernard Sohel et, le 20, après une conférence de Michel Fano et L.L. Ducarme sur l'opéra et les techniques d'emegistrement du son (16 houres), les Noces de Figuro, mises en soène par Strehler, qui onvrirent l'ère Liebenmann à l'Opéra de Paris, sons la direction de Soni (10 h 20) Sohi (19 h 30).

Enfin, comme fen d'artifice po la Fête de la musique, le 21 juin : à 13 heures, Lucio Silla, de Mozart (Cambreling, Chérean) : à 17 h 30, -l'Or die Rida, an Festival de Pâques, tion Karajan; et, à 21 houres, le Cinéma et ser dives, montage réalisé par Alain Duseit, Yvon Géranit et A.-bf. Cabn-Darmon pour le Festi-val de Cames 1987, et qui évoque les différents styles d'opéra.

★ Extrée place de la Bastille. Tél. : 43-44-94-01.

A Charles

\*\*\* \*\*

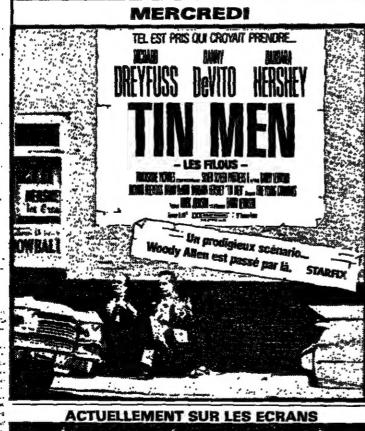

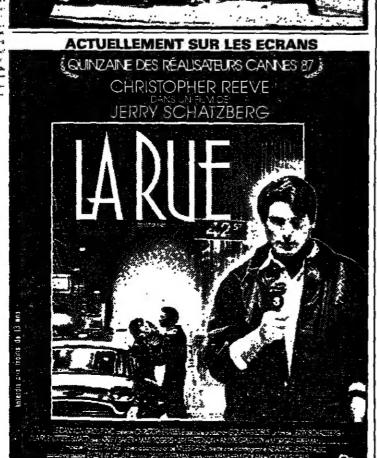

#### D'une Afrique l'autre

En Afrique, culture et musique ignorant les frontières politiques. D'une ethnie à l'autre, voire d'un village à l'autre, les variations sont infinies. C'est dire la singutarité extrême des musiciens danseurs et chanteurs de Tanzanie et du Mozambique qui viennent de se produire à la Maison des cultures du monde.

Ces groupes d'origine villageolee jouent une musique de tradition orale et parlent des langues appartenant à le grande famille bantous. Voilà pour l'essentiel du tranc commun. August pourraient s'ajouter, d'une part, l'influence de l'islam, audible à travers les you-yous, d'autre part, la pratique des xylophones et l'utilisation fré-quente de sifflets et de sonnailles, que les hommas portent attachées au bas de la jambe droite, et qu'ils font résonner chaque fois que leur pied frappe le soi en densant.

Le reste n'est que diversité, due notamment à l'ingéniosité des musiciens aux-mêmes. Ainsi, ce joueur de harpe-lyre de Tanzanie qui, à l'aide d'une tige coincée entre ses doigts de pied, actionne en rythme une clochette, retrouvant par là le système de la cymbale high hat des jazzmen. Ainsi encore, la technique des femmes du même groupe qui, pour les rituels liés à la puberté, réussissent, le tambour serré entre les jambes, à danser sur des rythmes époustouflants. C'est beeu comme une

#### JEAN-LOUIS MINGALON.

\* Prochains concerts : Motambique le 13, Rwanda les 14 et 15,-Gabon du 16 au 18, Zambic les 19 et 20, Mali les 21 et 22, Guinée le 23 juin, à la Maison des cultures du de. Zafre, Mali, Guinée, les 26 et 27 join, à la grande halle de La. Villette. TEL : 45-44-72-30.

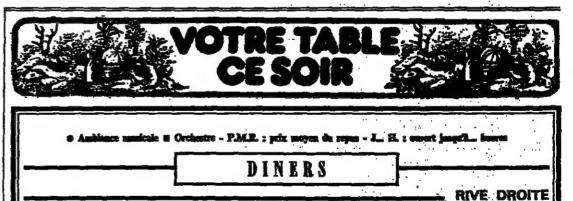



V.F.: VERSAILLES Roxano · VELIZY 2 · THIAIS Bollo-Epino Pathé · ENGHIEN françois NOGENT Artal . GAUMONT QUEST



### **Spectacles**

### théâtre

#### LES SPECTACLES NOUVEAUX

Ouverture de Sign

A Company of the Company

See Annual Section of the Section of

State one

PROTECTION OF THE PROTECTION O

al several sev

The second secon

Services of the services of the services

ا 12 14 م**مر**ي

TANK TO SEE THE SEE TH

à la Bastie

Les jours de première sont fadiqués entre parenthèses. L'EPROUVETTE, Potinière, (42-61-44-16), 20 h 30 (16). FINIE LA COMEDIE, (47-45-64-69),

HAMLET OU LES ADIEUX AU THEATRE, Bastille, (43-57-42-14), 19 h 30 (16). INVENTAIRE, Centre Pompidou (42-77-12-33), 20 h 30.

MACRETH, Theatre de la Phalène (48-06-71-74), 20 h. QUATRE LITRES BLUES, Carton-Cherie, (43-28-36-36), 21 h.

LES RETROUVAILLES, ChâteanRouge, (42-52-44-94), 21 h.

HORS PARIS CAEN, Candrillon, d'après Perrasit et Prokutiev, mise en scène et chorégra-phie : Maguy Marin/Ballet de l'Opéra de Lyon, Théârre Municipal, (31-86-55-52).

#### Les salles subventionnées

OPÉRA (47-42-57-50), relâche jusqu'an 19 juin.

SALLE FAVART (42-96-06-(1), à 20 h :
Cancert, les solistes de l'Opéra; die.
Le Floch (Mozart, Haendel).

COMÉDIE-FRANCAISE, Théâtre de la
Porte-Saint-Martin (40-15-00-15), sam.
20 h 30 ; dim. 14 h 30 (dern.) : Esther. CHAILLOT (47-27-81-15), relache

ODEON-COMEDIE-FRANÇAISE, (43-25-70-32), sam. 20 h 30, dim. 15 h : la Ronde. PETIT ODÉON (43-25-70-32), 18 h 30 : Madame de La Carlière, de Desis Dide-

TEP (43-64-80-80), sam. 20 h 30 : Frag-ment d'une pièce en train de s'écrire. ment d'une pièce en train de s'écrire.

BEAUBOURG (42-77-12-33), Vidécinformation: 13 h, la Torche: Hawar en
Bretagne, de Ph. Lallet; 16 h, Louis Knie
et ses tigres, de J.-L. Koenig, F. Gentet;
19 h, la Rue d'à cléé, de J.-J. Peché;
Vidéc-Maniques: 13 h, la Belle au bois
dormant, de Tchaikovski; 16 h, Idomeneo, de Mozart; 19 h, le Baiser de Tosca,
de D. Schmid; Cinéma, du menée: 15 h
et 18 h, samedi: Gilbert and George;
dimanche: Tony Grand; Philipp Greton; Cancerts-spectacles: danse:
samedi, 20 h 45, les Liens; Inventairs;
Concerts, samedi 15 h, Areliers musique
et micro-informatique.

THÉATRE MUSICAL DE PARIS (42-61-19-83), sam. 20 h 30 : Orchestre mational de Franca, Sciji Ozawa ; Léon Fleisher.

THÉATRE DE LA VILLE (42-74-22-77), sam. 20 h 45, dim. 14 h 30 : Bellet de Hambourg, John Neumeier ; sam. 18 h 30 : Shelespears, les Amenis (pas

de deux).

CARRÉ SILVIA MONFORT (45-31-28-34), sum 20 h : Tango obtri ; disn. festival de thélire amateur de Tours ; 17 h : les Nomes ; 19 h 30 : Anna Babel ; 22 h : Fin de partite.

MAISON DES CULTURES DU MONDE (45-44-72-30), Afrique-a à Paris. Festival de maniques, dannes, rissels ; le 13, à 20 h 30 : Mozamhique (ensembles grasicaux et chesum) ; le 14 à

(ensembles nusicaux et chesus) ; le 14 à 17 h et 20 h 30 : Rwanda (le goupe Ama-

#### (Les jours de resiche sont lediquis entre parenthèses.) Les autres salles

ANTOINE (42-08-77-71), 20 h 30, sem., dim. 15 h 30 : Harold et Mande. ARCANE (43-38-19-70), sam. 21 h : En ce

sam. 20 h 30, dim. 16 h : les Criminols.

ATALANTE (46-06-11-90), sam. 20 h 30 :
Co qui ex resté d'un Rembrandt déchiré en petits carrés bien régaliers, et foutus aux chiottes. ARTISTIC-ATHEVAINS (43-79-06-18),

ATELIER (46-06-49-24), sam. 21 h, dim. 15 h : le Malade imaginaire. BASTULE (43-57-42-14) (D.), 19 h 30 : Hamlet on les Adienz an thélitre (à par-

Hamlet on les Adieux un thélire (à par-tir du 16).

BOUFFES-PARISIENS (42-96-60-24), sam. 18 h 30 et 21 h 30, dim. 15 h 30 : le Tourniquet.

Tourniquest.

SOURVIL (43-73-47-84), 20 h 30: Lady
Penelope; Z2 h: Pas deux comme elle.

CAFÉ DE LA DANSE (43-57-05-35), les
11, 12, 13 h 18 h 30: Bambino Bambino;
les 9, 10, 11, 12, 13 h 20 h: la Croisade;
h 22 h: Caourchose.

a Z2 h : Caounchouse.

CARTOUCHERIE : Aquarism (43-7499-61), sam. 20 h 30, dim. 16 h : les
Heures blanches : Tempsts (43-2836-36), sam. 21 h 15, dim. 16 h 45 : la
Sente étroine du bout du monde-Akihai :
sam. 19 h 30, dim. 15 h : Pas/Consédie.

sam. 19 h 30, dim. 15 h : Pas/Combdie.
CITÉ INTERNATIONALE (45-89-38-69), Grand Théfère, sam. 20 h 30 : les
Caprices de Marianne.
COMÉDIE-CAUMARTIN (47-42-43-41), sem. 21 h, dim. 15 h 30 : Reviens
dormir à l'Elysée.
COMÉDIE DES CHAMPS-ÉLYSÉES

(47-20-08-24), sam. 20 h 30, dim. 17 h 30 : Flenr de cactus.

COMÉDIE DE PARIS (42-81-00-11), sam. 17 h, dim. 15 h 30 : Celluloid. COMEDIE ITALIENNE (43-21-22-22), sem. 20 h 30, dim. 15 h 30 : Oriendo Furioso. CRYPTE SAINTE-AGNES (47-00-

CEYPTE SAINTE-AGNES (47-00-19-31), sum. 20 h 30: le Misanthrope.
DAUNOU (42-61-69-14), sum. 21 h, dim.
15 h 30: Une grande famille.
DÉCHARGEUES (42-36-00-02), sam.
20 h 15: Pas d'entracte pour Hamlet;
Dim. 19 h, 22 h 15: Verdon-Priga.
DIX-HEURES (42-64-35-90), sum.
20 h 30, dim. 16 h : Maman. EDOUARD-VII (47-42-57-49), sam.

18 h 30 et 21 h 30, dim. 15 h 30 : les ESCALIER D'OR (voir Th. subven-ESPACE MARAIS (42-71-10-19),

22 h 30 : Théatre interdit. ESSAION (42-78-46-42), sam. 19 b: le Chemin d'Anna Bargeton.

FONDATION DEUTSCH DE LA
MEURTHE (43-79-81-96), sam. 20 h:

FONTAINE (48-74-74-40), sam. 21 h : Au GAITE-MONTPARNASSE AITÉ-MONTPARNASSE (43-22-16-18), sam. 21 h, dim. 15 h : le Perfec-

GALERIE 55 (43-26-63-51), sam. 21 h : I Do! I Do! GRAND EDGAR (43-20-90-09), sam. 20 h 15 : Palier de crabes ; 22 h : C'est ce soir ou jamais.

GUICHET-MONTPARNASSE (43-27-88-61), sam. 19 h : Fincomm; 21 h : Méfic-toi Phelès. GYMNASE (42-46-79-79), sam. 20 h 30, dim. 15 b 30; la Famille Hernandez. HUCHETTE (43-26-38-99), sam. 19 h 30 : la Camatrice chanve : 20 h 30 :

la Leçon; 21 h 30 : Sports et divertisse-LA BRUYÈRE (48-74-88-21), sam. 21 h, dim. 16 h : M. Jolivet. LIERRE-THÉATRE (45-86-55-83), 20 h 30 : le Jeu de Robin et de Marion (dern. le 13).

LUCERNAIRE (45-44-57-34), I : 19 h 30 : Baudelaire. — II : 20 h : le Petit

MADELEINE (42-65-07-09), sam. 17 h 30, dim. 15 h 30 : Antigone.

MARIE-STUART (45-08-17-80), sam. MARIGNY (42-56-04-41), sem. 20 h, dim.

15 h : Kean. MICHEL (42-65-35-02), sam. 18 h 45 et 21 h 40, dim. 15 h 30 : Pyjama pour six.

MICHODIÈRE (47-42-95-22), sam. 18 h 30 et 21 h 30 : Double mixte. MOGADOR (42-85-28-80), asm. 20 h 30, dim. 15 h 30 : Cabaret.

MONNAIE DE PARIS, 20 h 30 : h Mégère apprivoisée.

MONTPARNASSE (43-22-77-74). mm.
21 b, dim. 15 b 30 : Conversations après NOUVEAUTÉS (47-70-52-76), ssm. 18 h 30 et 21 h 30, dim. 15 h 30 : Mais

qui est qui ? CEUVRE (48-74-42-52), sam. 20 h 45 : Léopoid le bien-aimé (dena le 13). PALAIS-ROYAL (42-97-59-81), sam. 19 h 15 et 21 h 45 : l'Amuse gueule. POCHE (45-48-92-97), 21 h : la Belle

#### Le Monde Informations Spectacles 42-81-26-20 Pour tous renseignements concernant

#### l'ensemble des programmes ou des salles lde 11 h à 21 h sauf dimanches et jours fériés1 Réservation et prix préférentiels avec la Carte Club

#### Samedi 13 - Dimanche 14 juin

PORTE SAINT-MARTIN (40-15-00-15), sam. 20 h 30, dim. 14 h 30 : Esther (dern. ie 14).

LES BISOUNOURS N= 2 (A., v.f.) : Saint-Lambert, 15\* (45-32-91-68).

RRAZII (Reit, v.o.) : Faste de Bair 64

RANELAGH (42-88-64-44), sam. 20 h 30, dim. 17 h : les Petites Filles modèles. ROSEAU-THÉATRE (42-71-30-20), sam. 19 h : Hérodule ; 21 h : Ulrich Eiger.

SALLE VALHUBERT (45-84-30-60), sum. 20 h 30, dim. 15 h 30 ; les Femmes SAINT-GEORGES (48-78-63-47), sam. 20 h 45, dim. 15 h : les Seins de Lola.

SENTIER DES HALLES (42-36-37-27), sam. 20 h 30 : Pai tout most temps, où sites-rous?

STUDIO DES CHAMPS-ÉLYSÉES (47-23-35-10), dim., sam. 21 h, dim. 15 h 30 : STUDIO DES URSULINES (43-26-19-09), sam. 20 h 45 : Taxi. TAC STUDIO (43-73-74-47), sam. 20 h :

TH. GRÉVIN (42-46-84-47), sam. 20 h 30 : TSF; 22 h : les Privés. TAI TH. D'ESSAI (42-78-10-79), sam. 20 h 30 : Antigone ; sam. 22 h : l'Ecume des jours ; sam. 20 h 30 : Huis clos.

TH. D'EDGAR (43-22-11-02), sam.
20 h 15: les Babas cadres; 22 h, dim.
22 h : C'est ce soir ou jamais ; sam. 22 h
+ 23 h 30 : Nous on fait où on nous dit de TH. DU MARAIS (46-66-02-74), mars.

20 h 30 : Nuits câli TH 13 (45-88-16-30), sam. 20 h 30, dim. 15 h. A Pied. TH. DU ROND-POINT (42-56-60-70), Petite saile, sam. à 21 h : Marion ; Mai-son internationale de théitre sam. 21 h : Récital Petique F. Amaurial.

TH. DU TEMPS (43-55-10-88), sam., 20 h 30 : Antigone ; sam., 18 h 30 :Deux Larmes pour un sourire. TOURTOUR (48-87-82-48), 20 h 30 Nous, Théo et Vincent Van Gogh.

TRISTAN-BERNARD (45-22-08-40), 18 h 30 : Amour de Mortin TH. DE LA VILLA (40-26-56-41), sam. 1 20 h 30 : E. Bathory.

#### cinéma

Les films marqués (\*) sent interdits sur; unles de treise uns, (\*\*) sex meins de dix-luit uns.

La Cinémathèque CHAILLOT (47-04-24-24)

SAMEDI 13 JUIN 15 b. Hollywood hôtel, de B. Berkeley (v.o.); Perspectives: 17 h 15, Pascal, de S. Krezinski; 19 h, le Sulcide du capitaina, de J.-M. Ghamesia; Un amour de Pacis, de M. Allacache; 21 h, Paris pluis, de B. Pavelet; Nuit doclle, de G. Gillea.

DOMANCHE 14 JUIN 15 h. Qu'est-ce que la dame a oublié?, de Y. Oza (v.d.); Perspectives : 17 h. Paris, il y a quinze ans, de A. Weinberger; Cours croisés, de S. de Marenii; 19 h. Nuit d'insounde, de F. Pain; l'Ogre, de S. Edettein; 21 h. le Randes-vous, de C. Palligiano; Accreche-cerur, de Ch. Picault.

#### MEAUBOURG (42-78-35-57)

SAMEDI 13 JUIN 15 h, le Cheval de far, de J. Ford; 19 h, Quinzaine des réalisateurs : Shadows in paradise, de A. Kaurismaki (v.o., s.-t.f.); 21 h, Cinfena sad-éricsin : My country, my hat, de D. Bensusan.

DIMANCHE 14 JUIN

15 h, la Ballade du soldat, de G. Tchoakhrai (v.o., a-t.f.); 17 h, le Bois de bouleaux, de A. Wajda (v.o., a-t.f.); Cinéma sud-africain: 19 h, The struggle for within, de K. Hastis: Last support at Horistley street, de L. Wilson; 21 h, Re The Bons, de E. Proctor; The two rivers, de M. Newman.

CENTRE GEORGES-POMPIDOU Salle Garance (42-78-37-29) Le civêma brêsilien.

SAMEDI 13 JUIN 14 h 30, Viramundo, de G. Samo; Porto des Caixes, de P. C. Santoeni; 17 h 30, Bras Cabas, de J. Bressane; 20 h 30, Os anos JK, de S. Testiler.

DOMANCHE 14 JUIN 14 h 30. Absolutamente certo, d'A. Dearie; 17 h 30. Amor, camaval e sonhos, de Paulo Cesar Saracemi; 20 h 30, Jango, de S. Tendier.

#### Les exclusivités

AFTER HOURS (A., v.o.): Cimoches Saint-Germain, 6 (43-33-10-82). AJANTRIK (Ind., v.o.): Républic-Cinéma, 11 (48-05-51-33); h. sp. ANGEL HEART (\*) (A., v.a.): Gaumoat Halles, 1= (42-97-49-70); Saint-Michel, 5- (43-26-79-17); 14-Juillet Odéon, 6-(43-25-59-83); Ambassada, 8- (43-59-19-08); Bienvenito-Montparnasse, 15-(43-25-59-83); 19-08); Bicave (45-44-25-02).

(3-342-502).

L'APICULTEUR (Fr.-Gr.) (v.o.) :

Forum Orient-Express, 1= (42-33-42-26) ; 14-Juillet Parasse, 6 (43-26-58-00) ; Saimt-André-des-Ara, 6 (43-26-48-18) ; 14-Juillet Bastille, 11-(43-57-90-81).

Nouveau Théâtre Mouffetard 73, rue Mouffetard Paris 5t. TEL :: 43-31-11-99 MARDI 13 JUIN à 20 h 45 Récital Piano

DAVID LIVELY Ravel - Stravinski - Chopin

ASSOCIATION DE MALFAITEURS (Fr.): George-V, 8\* (45-62-41-46); Lumière, 9\* (42-46-49-07).

ATOMIC COLLEGE (\*) (v.f.): Mont-parossse Pathé, 14 (43-20-12-06).

70-23); Same-Lazare Pasquier, P (43-57-35-43); Paramount Opera, 9 (47-42-56-31); Nations 12\* (43-43-04-67); Parvette, 13\* (43-16-07-4); Mistral, 14\* (45-39-52-43); Montparamsee Pathé, 14\* (43-20-12-06); Gaumont Convention, 15\* (48-28-42-77); Maillon, 17\* (47-48-06-06); Wepler Pathé, 18\* (45-22-46-01); Secrétans 19\* (42-06-79-79); Gaumont Gambetta, 20\* (46-36-10-96). AUTOUR DE MINUIT (A., v.o.); Templiers, 4\* (42-72-94-56). s, + (42-72-94-56).

BACKLASH (A., v.o.): Ciné-Beaubourg, 3º (42-71-52-36): Luxembourg, 6º (46-33-97-77); Balzac, 8º (45-61-10-60); Bacurial, 13º (47-07-28-04). BASIL DÉTECTIVE PRIVÉ (A., v.f.);

ARIA (Brit., v.o.): Normandie, & (45-63-16-16).

16-16).

ARIZONA JUNFOR (A., v.A.): CinéBeaubourg, 3º (42-71-52-36); UGC
Odéon, 6º (42-25-10-30); Biarritz, 8º
(45-62-20-40); 14-Juillet Beaugrenelle,
15º (45-75-79-79). – V.f.: UGC Montparmente, 6º (45-74-94-94); UGC Boulevard, 9º (45-74-95-40); UGC Gara de
Lyon, 12º (43-43-01-59); UGC Gohelins, 13º (43-36-23-44); Images, 18º (4522-47-94); Secrétans, 19º (42-06-79-79).

ASSOCIATION DE MALFAITEURS

parasse Patis, 14 (43-20-12-06).
ATTENTION BANDITS (Fr.): Forum Horizon, 14 (45-08-57-57); Rex. 24 (42-36-63-93); UGC Danton, 64 (42-25-10-30); Mariguen, 84 (43-59-92-82); Publicis Champs-Elystes, 847-23-76-23); Saim-Lazure Pasquier, 84 (43-36-343); Darameum Code, 64 (44-36-36); Saim-Lazure Pasquier, 84 (43-36-36); Darameum Code, 64 (44-36-36); Darameum Code, 64 (

AUX PORTES DE L'AU-DELA (\*) (A., v.o.) : Forum Orient-Express, 1= (42-33-42-26).

BASIL DETECTIVE PRIVE (A., v.f.):
Napoléon, 17° (42-67-63-42).
BEYOND THERAPY (Brit, v.n.): CmfBeaubourg, 3° (42-71-52-36); UGC
Danton, 6° (42-25-10-30); UGC
Rotonde, 6° (45-74-94-94); UGC Bissritz, 8° (45-62-20-40); Bastille, 11° (4342-10-80); 14-Juillet Beaugrenelle, 15°
(45-75-79-70).

MAIRIE DE PARIS Du 15 au 24 juin 87

INTERNATIONAL CONCERTS EXCEPTIONNELS:

"Jean-Pierre

et ses amis".

Rampal

24 juin

Concert de

remise des prix

participation de

l'Orchestre de

(1) 43.06.68.79

+ Minitel 3615

clôture et

avec la

**Paris** 

CAP 2

avec l'Orchestre Renseignements :

CONCOURS DEUX

JEAN-PIERRE 19 juin

DE FLUTE

RAMPAL

Salle

Pleyel

Du 15

au 21 juin

Le 23 juin

par Claude

BARDON

Épreuve finale

de Paris dirigé

Enreuves

(45-75-79-79).

25-19-90).

CHRONIQUE D'UNE MORT ANNON-CÉE [IL-Fr., v.it.): Gaumont Halles, 1w (42-97-49-70): 14-Juillet Odéon, 6r (43-25-59-83); Marignan, 8r (43-59-92-82); Parnassiens, 14r (43-20-30-19). — V.f.: Rex., 2r (42-36-83-93); Bretagme, 6r (42-22-57-97): Français, 9r (47-70-33-88); UGC Gare de Lyon, 12r (43-43-01-59); Gaumont Convention, 12r (48-28-42-27).

CEURS CROISÉS (Fr.): Saint-Germain Huchette, 5r (46-33-63-20); Parnassiens, 14r (43-20-30-19).

LA COULEUR DE L'ARGENT (A.-LA COULEUR DE L'ARGENT (A., v.o.) : Gaunont Opéra, 2º (47-42-60-33) : Cinoches Saint-Germain, 6º (46-

CRIMES DU CŒUR (A., v.o.) : Cino-ches Saint-Germain, 6 (46-33-10-82). CROCODILE DUNDEE (A., v.a.):
Marignan, B (43-59-92-82). — V.f.:
Impérial, 2 (47-42-72-52); Bastille, 11(43-42-16-80); Montparmense-Pathé, 14(43-20-12-06).

BRAZII. (Brit., v.o.): Epfe-do-Bois, 5-(43-37-57-47); Saim-Lambert, 15- (45-32-91-68).

BUISSON ARDENT (Fr.): Latina, 4-(42-78-47-86); UGC Montparnasse, 6-(45-74-94-94); Studio 43, 9- (47-70-63-40).

CHAMBRE AVEC VUE (Brit., v.o.):
14-Juillet Odéon, 6 (43-25-59-83).
CHRONIQUE DES ÉVÉNEMENTS
AMOUREUX (Pol., v.o.): Templiers,

3º (42-72-94-56); Chuny Palace, 5º (43-25-19-90).

LE DÉCLIN DE L'EMPIRE AMÉRI-CAIN (Can.): Studio de la Harpe, 5-(46-34-25-52); UGC Biarritz, 8- (45-62-20-40); UGC Gare de Lyon, 12- (43-43-01-59).

LE DESTIN DE MADAME YOKI (Jap. v.o.), 14 juillet. Parasse, 6' (43-26-58-00). LES ENFANTS DU SILENCE (A.,

v.a.): Hautefeuille, 6\* (46-33-79-38); Ambassade, 8\* (43-39-79-08). - V.f.: Paramoust Opéra, 9\* (47-42-56-31); Montparsos, 14\* (43-27-52-37).

Montparnos, 14" (43-27-52-37).

LÉTÉ EN PENTE DOUCE (Fr.): Gaumont Halles, 1" (42-97-49-70); SaintGermain Village, 5" (46-33-63-20);
Marigman, 8" (43-59-92-82); Français, 9"
(47-70-33-88); Nation, 12" (43-4304-67); Gaumont-Alésia, 14" (43-2784-50); Montparname Pathé, 14" (4320-12-06).

FIEVEL ET LE NOUVEAU MONDE (A., v.f.) (b. s.p.) : Saint-Ambroise, 11° (47-00-89-16) ; Saint-Lambort, 15° (45-32-91-68). GOLDEN CHILD (A., v.f.) : Rex, 2 (43-

GOLDEN CHILD (A., v.f.): Rex, 2\* (43-36-83-93).

GOOD MORNING BARILONIA (It.-A., v.o.): Gaumost Opéra, 2\* (47-42-60-33): 14-Juillet Odéon, 6\* (43-25-59-83): 14-Juillet Parmasse, 6\* (43-26-58-00): Colisée, 8\* (43-59-29-46): George V, 8\* (45-52-466): 14-Juillet Bastille, 11\* (43-57-90-81): 14-Juillet Bastille, 11\* (43-57-90-81): 14-Juillet Beaugrenelle, 15\* (45-73-79-79): Biensventle Montparasse, 15\* (45-44-25-02).

LE GRAND CHEMIN (Fr.): Forum Horizon, 1\* (45-08-37-57): Impérial, 2\* (47-42-72-52): Ambassade, 8\* (43-59-19-68): George-V, 8\* (45-62-41-46): UGC Gare de Lyon, 12\* (43-43-01-59): Fauvette, 13\* (43-43-13-58-86): Montparass, 14\* (43-27-52-37): Parmasiens, 14\* (43-20-32-20): Gaumont Convention, 15\* (48-28-42-77): Maillot, 17\* (47-48-06-06): Pathé Clichy, 18\* (45-22-46-01).

HOTEL DE FEANCE (Fr.), Forum

HOTEL DE FEANCE (Fr.), Forum Orient, 1" (42-33-42-26); Racine-Odéon, 6 (43-26-19-68); Balzac, 8 (45-61-10-60). JEAN DE FLORETTE (Fr.) : George V, 8 (45-62-41-46).

LA JEUNE FILLE XIAO XIAO (Chin., v.o.): Utopia, 5 (43-26-84-65). LAPUTA (All., v.o.): Epic-do-Bois, 5-(43-37-57-47).

LES LETTRES D'UN HOMME MORT (Sov., v.o.): Cosmos, 6º (45-44-28-80). MACBETH (Fr., v. it.): Vendôme, 2º (47-MACSETH (FT., V. IL.): Vencome, 4: (47-42-97-52).

MANNEQUIN (A., V.O.): Marignan, 8: (43-39-92-82); v.f.: Grand Rex, 2: (42-36-83-93) mat.; UGC Montparnasse 6: (45-74-94-94).

MANON DES SOURCES (Fr.) : Élysées-Lincoln, 8- (43-59-36-14). MAUVAIS SANG (Fr.) : Epéc-de-Bois, 5 (43-37-57-47)

LA MÉNAGERIE DE VERRE (A. v.o.) : Ciné-Beaubourg. 3° (42-71-52-36) : UGC Odéon, 6° (42-25-10-30) ; UGC Rotonde, 6° (45-74-94-94) ; Biarniz, 8° (45-62-20-40). LA MESSE EST FINIE (IL, v.a.) : Tom-

pliers, 3\* (42-72-87-30).
MISSION (A., v.o.) : Châtelet-Victoria,
1= (45-08-94-14) ; Elysées-Limcoln, 8\* (43-59-36-14).

BEAUTIFUL LAUNDRETTE (Brit., v.A.): Cinoches, 6 (46-33-10-82). NEUF SEMAINES ET DEMIE (Hong., v.o.) : Triomphe 9 (45-62-45-76).
NOLA DARLING NEN FAIT QU'A SA TETE (A., v.o.) : Républic-Cinéma, 11º

(48-05-51-33). LE NOM DE LA ROSE (Fr., v. angl.): Cluny-Palace, 5 (43-25-19-90); Balzac, 8 (45-61-10-60); v.f.: Lumière, 9 (42-46-49-07); Montparnos, 14 (43-27-52-37).

52-37).

PEE-WEE RIG ADVENTURE (A., v.o.): Gaumont-Halles, 1= (42-97-49-70); Saint-Germain-des-Prés, & (42-22-87-23); Publicis Champs-Elysées, 8= (47-29-76-23); Escurial, 13= (47-07-28-04); v.f.: Gaumont-Opéra, & (47-42-60-33); Rex, 2= (42-36-83-93); Gaumont-Alésia, 13= (43-27-84-50); Miramar, 14= (43-20-89-52); Gaumont-Convention, 15= (48-28-42-27).

Convention, 15 (48-28-42-27).

LA PETITE BOUTIQUE DES HOR-A PETITE BOUTIQUE DES HORREURS (A. v.o.): Forum Horizon, 1"
(45-08-57-57); UGC Montparnasse, 6:
(45-74-94-94); UGC Odéon, 6: (42-2510-30); Bretagne, 6: (42-22-57-97);
UGC Champs-Elysées, 6: (45-6220-40)); UGC Boulevard, 9: (45-7495-40); Kinopanorama, 15: (43-0650-501); v.f.: Paramount-Opéra, 9:
(47-42-56-31); Nations, 12: (43-4304-67)); UGC Gobelins, 13: (43-3604-67); UGC Gobelins, 13: (43-3604-64); Mistral, 14: (45-39-52-43);
UGC Convention, 15: (45-74-93-40);
Clichy-Pathé, 18: (45-22-46-01.

PIERRE ET DJEMILA (Fr.) Forum Arc-PERICE ET DIEMILA (Fr.) FORUM Arc-enciel, 1º (42-97-53-74); Gaumont-Opéra, 2º (47-42-60-33); Colisée, 8º (43-59-29-46); Gaumont-Alésia, 14º (43-27-84-50); Gaumont-Parussee, 14º

(43-35-30-40). (45-35-30-40).

PLATOON (A., v.o.) (\*): Forum-Orient,
1\* (42-33-42-26); Parmassiens, 14\* (4320-32-20); v.o. st v.f.: George-V, 8\* (4562-41-46); v.f.: Français, 9\* (47-7033-88); Galaxie, 13\* (45-80-18-03).

QUATRE AVENTURES DE RAI-NETTE ET MIRABELLE (Fr.) : Luxembourg, 6 (46-33-97-77).

QUEST-CE QUE J'AI FAIT POUR MÉRITER CA? (Esp., v.o.): Luxembourg, 6 (46-33-97-77).

RADIO DAYS (A., v.o.): Gaumoni-Halles, i= (42-97-49-70); Gaumoni-Halles, 1" (42-97-49-70); Gaumont-Opéra, 2" (47-42-60-33); Action Rive gauche, 5" (43-29-44-40); 14-Juillet-Odéon, 6" (43-25-39-83); Pagode, 7" (47-05-12-15); Gaumont Champa-Elysées, 8" (43-59-04-67); 14-Juillet-Bastille, 11" (43-57-90-81); Gaumont-Alésia, 14" (43-27-84-50); Gaumont-Parmase, 14" (43-35-30-40); 14-Juillet-Beaugrenella, 15" (45-75-79-79); Mayfair, 16" (45-25-27-06); Mafflot, 17"

(47-48-06-06); (v.f.) St-Lezare Pasquier, 9 (43-87-35-43); Nations, 12-(43-43-04-67); UGC Gobelins, 13-(43-36-23-44); Miramar, 14-(43-20-89-52). 36-25-44); Miramar, 14 (43-20-39-52).

REBEL (A., v.o.): Parnassiens, 14 (43-20-32-20); v.f.; Mazéville, 9 (47-70-72-86); Paramount-Opéra, 9 (47-42-56-31); Galexie, 13 (45-80-18-03); UGC Gobelins, 13 (43-36-23-44); Convention St-Charles, (45-79-33-00); Images, 18 (45-22-47-94).

LE RETOUR DE JEAN MAURICE (Fr.) Studio 43, 9 (47-70-63-40), ROSA LUXEMBURG (All, v.o.) : Cino-

SABINE KLEIST, 7 ANS (AIL, RDA, v.o.): Républic-Cinéma, 11 (48-05-

STAND BY ME (A., v.o.): Studio de la Harpe, 5 (46-34-25-52); UGC Biarritz, 8 (45-62-20-40). STRANGER THAN PARADISE (A.,

v.o.) Utopia, 5: (43-26-84-65). SWEET COUNTRY (Grec, v.o.) : Mercery, 8 (45-62-96-82). THAT'S LIFE (A., v.o.) : Ambassade, 8 (43-59-19-08).

(43-59-19-08).

THE AMERICAN WAY (A., v.o.):
Forum-Horizon, 1" (45-08-57-57); CinéBeaubourg, 3" (42-71-52-36); Danton, 6:
(42-25-10-30); Normandie, 8: (45-6316-16); v.f.: Rex, 2" (42-36-83-93);
UGC Montparnasse, 6" (45-74-94-94);
UGC Boulevard, 9" (45-74-95-40);
UGC Gobelins, 13" (43-36-23-44); UGC
Convention, 15" (45-74-93-40); Images,
18" (45-22-47-94).

THERÈSE (Fr.): UGC-Rotonde, 6" (45-

THÉRÈSE (Fr.) ; UGC-Rotonde, 6 (45-74-94-94) ; UGC Gare de Lyon, 12 (43-43-01-59).

43-21-39).

372 LE MATIN (Fr.): Saint-Michel, 5° (43-26-79-17): Ambassade, 3° (43-59-19-08): Montparnos, 14° (43-27-52-37).

LE TRÉSOR DE SAN LUCAS (A., v.o.) Triomphe, 8° (45-62-45-76): v.f.: Ganté-Rochechount, 9° (48-78-81-77).

TRUE STORE (A. n.o.): Translicer, 3°

TRUE STORIE (A., v.o.) : Templiers, 3 TRUE STORIE (A., v.o.): Tempuera, 3-(42-72-94-56).

UNE FLAMME DANS MON CŒUR (Suis.,): Ciné-Beaubourg. 1= (42-71-52-36); Si-André-des-Arts, 6= (43-36-48-18); UGC Montparnasse, 6= (45-74-94-94); Biarritz, 3= (45-62-20-40); UGC Boulevard, 9= (45-74-95-40); Bas-tille, 11= (43-42-16-80); UGC Gobelina, 13= (43-36-23-44); UGC Convention, 15= (45-74-93-40).

15 (45-74-93-40). 19 (45-74-93-40).

UN HOMME AMOUREUX (Fr., v.angl.): Gaumont Halles, 1= (42-97-49-70); UGC Odéon, 6\* (42-25-10-30); Publicis St-Germain, 6\* (42-22-72-80); Pagode, 7\* (47-05-12-15); Colisée, 8\* (43-59-29-46); 14-Juillet Bastille, 11\* (43-57-90-81); 14-Juillet Beaugrenelle, 15\* (45-75-79-79); v.f.: Gaumont Opéra, 2\* (47-42-60-33); Miramar, 14\* (43-20-89-52); Gaumont Alésia, 14\* (43-27-84-50).

(45-27-84-50).

LA VEUVE NOIRE (A., v.o.): UGC Denton, 6: (42-25-10-30); UGC Normandy, 8: (45-63-16-16); v.f.; UGC Boulevard, 9: (45-74-95-40). WELCOME IN VIENNA (Autr., v.o.): Utopia, 5 (43-26-84-65).

#### LES FILMS NOUVEAUX

LA CHAMBRE DE MARIAGE. Film ture de Bilge Olgae, v.o. : Sta-dio 43, 9 (47-70-63-40). dio 43, 9 (47-70-63-40).

DANGEREUSE SOUS TOUS RAP-PORTS. Film américain de Jone-than Demme, vo.: Forum Horizon, 1º (45-08-57-57); Hautefeuille, 6º (46-33-79-38); Marignan, 2º (43-59-92-82); 14-Jnillet Beaugrenelle, 1º (45-75-79-79); v.f.: Impérial, 2º (47-62-72-52); Pauvette, 12º (43-31-56-86); Montpernasse Pathé, 14º (43-20-12-06); Mistral, 14º (45-39-52-43); Maillot, 17º (47-48-06-06); Pathé Chichy, 18º (45-22-46-01); Gaumont Gambetta, 20º (46-36-10-96).

10-96). HISTOIRES FANTASTIQUES.
Film collectif américain de Bob
Zemeckis, Steven Spielberg... v.o.:
Forum Arc-en-Ciel, 1" (42-9743-74). Hautefeellle é (46-73. 53-74); Hautefenille, 6\* (46-32-79-38); George-V. 8\* (45-62-41-46); Gaumont Parnasse, 14\* (43-35-30-40); Parnassiens, 14\* (43-20-32-20); v.f.: Français, 9\* (47-70-33-88); Manéville, 9\* (47-70-72-86); Fauvette, 13\* (43-31-

56-86); Gaumont Alésia, 13° (43-27-84-50); Gaumont Convention, 15° (48-28-42-27); Pathé Clichy, 18° (45-22-46-01). LA RUE (\*). Film américain de Jerry

LA RUE (\*). Film américain de Jerry Schnizherg, v.o.: Forum Aro-ex-Ciel, 1 = (42-97-53-74); Haute-feuille, 6\* (46-33-72-38); Marignan, 8\* (43-59-92-82); Parnessiens, 14\* (43-20-30-19); v.f.; Rex, 2\* (42-36-83-93); St-Lazare Pasquier, 8\* (43-87-35-43); Paramount Opéra, 2\* (47-42-56-31); UGC Gare de Lyon, 12\* (43-43-01-59); Fauvette, 13\* (43-31-56-86); Galazie, 13\* (45-80-18-03); Moutparnassee Pathé, 14\* (43-20-12-06); Mistral, 14\* (45-39-52-43); Convention St-Charles, 15\* (45-79-30-0); UGC Convention, 15\* (45-72-34-01); Pathé Wepler, 18\* (45-22-46-01); Socrétan, 19\* (42-06-79-79); Gaumont Gam-betts, 20\* (46-36-10-96). betts, 20° (46-36-10-96).

XVI: Festival international de film famestique et de science-fiction, v.o./v.f. : Grand Rox, 2 (42-36-83-93).



Tous les programmes.

Toutes les salles. Tous les horaires. 36.15 TAPEZ LEMONDE





9-27 JUIN RESERVATION 42 96 82 00

PLACE ST-GERMAIN DES PRÉS du 9 au 11 juin THÉÂTRE DU ROND-POINT du 12 au 27 juin LE PHUN "La Vengeance des Semis"

LA CIGALE du 9 au 21 juin THÉÂTRE DU BINOME "Le Fils"

GRANDE HALLE-LA VILLETTE du 10 au 20 juin BATACLAN du 17 au 27 juin COMPAGNIE DÉCOR "La Version Définitive"

THÉÂTRE DE LA BASTILLE du 11 au 27 juin

COMPAGNIE LABYRINTHES "Nel segno"

K8 THÉÂTRE "Marion"

THÉÂTRE DE LA BASTILLE du 16 au 27 juin LE BISCUIT QUI CRAQUE "Hamlet, les Adieux au Théâtre"

THÉÂTRE CHARNIÈRE "Chesterfield"

THÉÂTRE NATIONAL DE CHAILLOT, SALLE GÉMIER du 23 au 27 juin COMPAGNIE 14-18 "Leurre H"



STUDIO

France inter

**₹04** 

### Informations «services»

#### MÉTÉOROLOGIE



Evolution probable du temps en France entre le samedi 13 juin à 0 h TU et le dimanche 14 juin à 24 h TU.

Le flux du sud-ouest se maintient sur la plus grande partie de notre pays ortant un temps pluvieux et orageux. De l'air plus frais et instable arrive len-tement depuis les lles Britanniques sur le pord-ouest de la France.

Dimmeche : temps mauss and et l'est du pays, amélioration tempo-

Des Pyrénées aux régions méditerra-néennes, au sud du Massif Central, aux Alpes, aux Ardennes et aux Vosges, le temps sera lourd avec un ciel très chargé toute la journée. Les pluies seront assez fortes et continues le matin sur la Champagne, la Lorraine, l'Alsace, la Bourgogne et la Franche-Comté. Elles seront souvent accompagnées de coups de tonnerre. En cours de journée le temps se calmera, mais une averse

restera possible. Pius au sud, les pluies seront généralement plus discontinues, mais parfois longues et orageuses. Elles pourront être abondantes sur les versants sud du relief. Sur ces régions, les températures iront de 18-20 à 20-24 degrés dans l'après-midi du nord au

Sur le reste du pays, le début de jour-se sera très brumeux, avec des banes née sera très brum de brouillard cà et là. Des éclaircies se développeront rapidement, elles reste ront tout de même timides au nord de la Seine. Malgré quelques averses, la jour-née sera plutôt agréable. Mais en Bretagne et sur le Cotentin, le répit sera de course durée, de nouvelles pluies arri-vant en sin d'après-midi. Il sera assez frais, 13 à 16 degrés en Bretagne et en Basse-Normandie, 17 à 19 degrés du Nord-Picardie à l'Ile-de-France, au

#### PRÉVISIONS POUR LE 15 JUIN A 0 HEURE TU





|             | RAN     | CF       |    |   | TOURS      | 20  | 11 | P | LOS ANGE  | DS | 20  | 14 | - |
|-------------|---------|----------|----|---|------------|-----|----|---|-----------|----|-----|----|---|
| 14000       |         | 28       | 16 | D | TOULOUSE   | 27  | 16 | õ | LUXEMBO   |    | 18  | 11 | ì |
| WENTZ .     |         | 23       | 14 | P | POINTEAP.  | 32  | 22 | D | HADRID .  |    | 29  | 13 | i |
| CEDEAUX     |         | 23       | 14 | ō | ÉTRA       | NGE | R  |   | MARRAKE   |    | 31  | 15 | ī |
| ORGE .      |         | 21       | 14 | O |            |     |    | _ | MEXICO .  |    | 26  | 14 | 3 |
| REST        |         | 16       | 6  | B | ALGER      | 26  | 20 | C | MILAN     |    | 26  | 18 | 1 |
| ADN         | ******  | 17       | 10 | P | AMSTERDAM  | 18  | 9  | A | MONTRÉA   |    | 23  | 12 | 1 |
| HEROUS.     |         | 15       | 7  | N | ATHÈNES    |     | 23 | D | MOSCOU .  |    | 22  | 10 | 1 |
|             |         | 21       | 13 | N | BARCELONE  | 23  | 14 | N | NAIROM .  |    | _   | -  |   |
| LION        | ******  | 22       | 13 | C | EFLGRADE   |     | 17 | D | NEW-YOR   |    | 26  | 18 | 0 |
| PHE         |         | 28       | 14 | Ð | BRIEN      | 19  | ii | C | OSLO      |    | 12  | 7  | I |
| RIP         | ******  | 20       | 10 | P | SMIKELES   | 18  | 31 | P | PALMA DE  |    | 28  | 15 | N |
| MOES.       | ******  | 20       | 14 | 0 | LE CAIRE   | 38  | 21 | D | PEKIN     |    | 31  | 20 | I |
| JOH         | MAD     | 25<br>27 | 14 | D | COPENBAGUE | 16  | 4  | D | PED-DE-JA |    | 31  | 19 | 2 |
| ANCY        |         | 20       | 12 | ő | DAKAR      | 30  | 25 | D | ROME      |    | 31  | 18 | D |
| UNIES       |         | 20       | 11 | P | DELHI      |     | 28 | D | SINGAPOU  |    | 29  | 27 | ( |
| <b>5</b> C2 | -941111 | 24       | 19 | Ď | DJERBA     | 41  | 23 | D | STOCKED   | ¥  | 15  | 11 | 1 |
| ARIS-MON    | 25      | 21       | 10 | P | ŒĐ€VĒ      | 26  | 12 | Ď | SYDNEY    |    | 17  | 11 | ( |
| WJ          |         | 25       | 14 | ċ | BONGKONG   | 30  | 26 | D | TOKYO     |    | 25  | 18 | C |
| TETOWN      | [       | 74       | 14 | N | STANBUL    | 28  | 17 | D | TUNES     |    | 32  | 18 | I |
| eres        |         | 19       | ii | P | FRISALEM   | 28  | 16 | D | VARSOVE   |    | 26  | 14 | N |
| T ÉCIENCE   |         | 25       | 18 | Ñ | LISBONGE   | 24  | 16 | Ā | VENEE     |    | 24  | 16 | I |
| TRASTOL     |         | 23       | 12 | N | LONDRES    | 18  | 9  | N | VIBRE     |    | 26  | 15 | I |
|             | _       |          |    |   |            |     |    | - |           |    | -   |    | _ |
| _           | B       | . 1      |    |   | DI         |     |    |   | P         | -  | - 1 | -  |   |

★ TU = temps universel, c'est-è-dire pour la France : heure légale moins 2 heures en été ; heure légale moins 1 heure en hiver.

(Document établi avec le support technique spécial de la Météorologie nationale.)

#### **MOTS CROISÉS**

PROBLÈME Nº 4505 HORIZONTALEMENT

I. Ne craint pas d'être découverte, d'autant plus qu'elle n'a rien à cacher Entra en contect avec une véritable peau de vache. — II. Un qui est tout à fait capable de nous mener en bateau. Donnent à certains l'occasion de lever

de nombreux filets. - III. Tel qu'il y a des complications à craindre. A les jambes molles. Premier de cordée. - IV. Incitent à aller ailleurs. Accepte mai les manvais tours. Temps. -V. Faisait une action très puérile. Quartier de Ber-- VI. Pronom. **Regroupe** сеих ment aucune covie d'énouser. -XIV VII. Avec lui, certains sont surs d'obtenir des tuvenz. Départe-

ment. - VIII. En métal mais pas en caivre. Un homme qui soigne ses pieds. Possessif. Donne lieu à d'innombrables emplois. — IX. Nombre d'entre eux sont condamnés à la panne. Ont du fil et des aiguilles. — X. Passait souvent sur les ondes. Excita l'intérêt. — XI. Si c'est un œillet, on peut le porter à le boutonnière. Il en est parmi eux qui ont droit à de nombreux moments de détente. - XII. Se met très souvent quelque chose sous la dent. Tel qu'on ne risque pas d'en voir de toutes les couleurs. Sioux. -XIII. Touche le fond. Morceaux de flûte. - XIV. En voilà qui ne détesteraient certainement pas se faire envoyer au tapis! Amené à se plain-dre. Elément d'un lustre. - XV. Est petit mais peut rapporter gros. Est toujours en mesure de soulever un

#### VERTICALEMENT

coin du voile. S'efforce d'exprimer.

1. De quoi éprouver de la gêne. Veille à l'entretien des robes. -2. Nul ne songerait à l'embrasser sur les «joues». Ne fait certes pas partie d'un troupeau. - 3. Crie comme un putois. À vécu très longtemps pour son époque. - 4. Laisse suppo-ser une suite. Possessif. Entraîne des réparations. Est porté à l'emporter. - 5. Inversé : pout piquer une tête. Echanfie avant de faire bouillir. le contact trop longuement. - 7. Upe fois qu'il est à terre, on

L Passages. - II. Emouchoir. III. Nil. Cal. - IV. Sc. Munics. -V. Est. Saëns. - VI. Ana. Noé. -VII. Sic. Tonne. - VIII. Sidi. EC. - IX. Motion. El. - X. Olé. Nis. -XI. Test. Dais.

n'hésite pas à le piétiner. Pousse

faire passer un - chien - pour

« sien ». Plus en mesure de retourne

sa veste. - 8. Risque fort de se faire

mettre en boîte. Note. Dans laquelle

on peut trouver des couteaux et des tranchoirs. - 9. Ecorche une crofite.

Porté par maints Castillans. -10. Article. Proche de la baignoire

- 11. Comptent des lièvres parmi

eux. Entament la résistance du

rocher. - 12. La femme à barbe.

Point d'eau. Trop froid on trop

ardent. Pas répandus. - 13. Ne se gêne pas pour cracher. Il faut forcé-

ment en passer par là. - 14. Aurait connu un sort différent si la peur lui

avait donné des ailes. Où certains

ont fort bien réassi. Symbole d'une époque révolue. — 15. Témoignent

d'une vie antérieure. Ne répond évi-

demment pas toujours à notre

attente. Qui a donc répondu à notre

Solution du problème n° 4504

Horizontalement

#### Verticalement

1. Pensées. Mot. - 2. Amies. n'il incite à Isolé — 3. Sol Ta être de la partie. - 6. Contraire anx - 5. Accusation. - 6. Ghâna. Nid. convenances. Ne fait les choses qu'à - 7. Eolienne. As. - 8. Si. Encacé. - 9. Rossée. Lis.

GUY BROUTY.

#### en bref

• « Préparez votre retraite. » L'Institut national pour la retraite active (INRAC) propose des sessions de formation mettant l'accent sur les différents problèmes posés per le cessation de l'activité professionnelle et les moyens mis en œuvre pour faire face à cette situation. Entre autres : entraînement à l'expression orale, à la mémoire, animation an hébergements collectifs ou encore organisation et accompagnement de voyages de retraités. Par ailleurs, de nombreux stages sont mis sur pied dès le mois de septembre.

★ Pour toes renseignements s'adresser à l'INRAC, 57, avenue Franklis-Roosevelt, Paris-8, tél.: 43-59-61-54.

(Loir-et-Cher) organise les 18, 19 et 20 septembre, le premier Festival international du film « Chasse-Nature ». Les réalisateurs, profes sionnels ou amateurs, pourront précenter un ou plusieurs films (quatre maximum) sur la chasse et ses liens avec la nature, les gibiers et espèces protégées, les milieux.

La ville de Lamotte-Seuvron

Les formats acceptés sont : 16 millimètres ; 16 millimètres double bande ; 35 millimètres ; super 8

\* Los candidatures doivent être déposées avant le 15 août 1987, su secrétariat du Festival, hôtel de ville, 41600 Lamette-Beuvren, Tél.: 54-88-00-28.

### Communication

Une brèche dans le monopole d'Etat en Grèce

#### La radio libre du maire d'Athènes

tion de radio. Une tentative semi-officielle pour briser un monopole d'Etat particulièrement rizourent.

Dimanche 31 mai au matin, grande première sur la bande FM d'Athènes. Une radio municipale a commencé ses émissions, créant ainsi une brêche dans un monopole d'Etat jaiousement gardé jusque-là. Les maires de Salonique et du Pirée ont amoncé qu'ils feraient de même dans les prochaines semaines. Ces tentatives demenrent pour le moment officieuses car le gouverne-ment socialiste de M. Papandréon ne s'est pas encore prononcé sur l'existence légale des radios privées. Pour Lefteris Coussoulis, attaché de presse à la mairie d'Athènes : « Le PASOK n'a cessé de reculer sur la question. Forcé et contraint, il lâche du bout des lèvres quelques petits « oui » pour s'éviter un grand « non ». De fait, chacun attend l'été et le vote d'une nouvelle loi par le Parlement. Un décret présidentiel devrait ensuite fixer les nouvelles règies du jeu.

Le statu que qui prévalait jusque la est donc en train de voier en éclats. Depuis la fin de la dictature en 1974, les partis politiques grecs, tonjours prêts à s'entredéchirer ver-balement, se sont entendus au moins sur un point : l'information est une chose trop sérieuse pour être laissée aux journalistes. D'aillears, le contrôle de l'audio-visuel n'est-il pas inscrit dans la Constitution? Si l'article 14 affirme le droit à la liberté d'expression, l'article 15 sti-pule que les dispositions précédentes ne s'appliquent ni à la radio ni à la télévision... Face à ces blocages, les pirates des ondes ont maintes fois tenté de faire entendre leurs différences. Dans tous les ces, la police a vite freiné leurs ardeurs.

La dynamique actnelle s'est récl-lement enclenchée en 1985 avec la création de Canal 15. En choisissant ce chiffre par référence à l'article de la Constitution justifiant le monopole, ses animateurs affichent d'emblée leur volonté de le combattre. Canal 15 réunit trento-sept intellectuels de renom. Autant de personnalités non seulement « intouchables », mais, qui plus est, représentatives de tout l'éventail politique grec. Une cohabitation encore pius impensable à l'ombre de la Seine... Un des initiateurs de ce mouvement, Roussos Coundouros, explique: « Pour la première fois en Grèce, un groupe de citoyens s'est rassemblé hors des partis politiques pour impulser un mouvement social visant à établir plus de liberté. » Et il sionte en souriant-dans ses monstaches: « C'est aussi la premiè fois que des Grees d'opinions différentes travaillent autour d'un projet sans en venir aux mains. »

Utilisant les ressources variées de l'agit-prop et de la provocation rai-sonnée, Canal 15 multiplie les initiatives. Parmi les plus récentes, une action auprès du Conseil d'Etat visant à faire déclarer la loi sur le monopole contraire à la Constitu-tion. Un pari en passe d'être gagné. Le verdict est tombé : la loi n'impose pas le monopole, il s'agit d'un choix qui appartient au gouvernement. Mais surtout, sur sa fréquence de 105 FM, Canal 15 jone à cachecache depuis deux ans avec les magistrate. Son premier «coup»

Depuis une sensaine, le mairie date de 1985, à la veille des élec-d'Athènes s'est dotée d'une sta-tions législatives : dix jours d'émistions législatives : dix jours d'émis-sion sans coupere ! La presse dénonce alors une manipulation conjointe de l'opposition conserva-trice et du Parti communiste de l'intérieur...

Un an plus tard, changement de tactique. Canal 15 organise un happening - radiopho la presse est là. La police également Un magistrat coupe l'électricité mais, grâce à un micro soigneuse-ment dissimulé, les braits de la hagarre sont -balances - sur un antre émetteur et retransmis on direct. Le lendemain, le tou des jour-nant se modifie. Le changement sera radical en juin 1986, à l'occasion des élections municipales.

Cette fois encore, Canal 15 joue les provocateurs en interpellant les politiciens sur le thème : « Soyez des débat est organisé entre les différents candidats à la mairie d'Athènes. Senis quatre d'entre eux répondent présents, et, pendant une heure et denne, la police testa au pied de l'immetable sans intervenir. Un temps suffisant pour que l'on entende Milthiade Evert (Nouvelle Démocratie) proclamer son inten-tion de tout faire pour détruire le monopole d'Etat, notamment en créant une radio municipale. Le lendemain, la presse titre : «Première discussion libre dans le pays». Deveau maire d'Athènes, Milthiade Evert a tens sa promess

Ce jeune politique (quarantedeux ans) est une des figures montantes de l'actuelle opposition. Qu'ils s'en lamentent ou s'en réjouisit, les Grecs francophiles disent de lai : « C'est notre Jacques Chirac. - Ancien ministre avant l'arrivée da PASOK au pouvoir, il ne désespère pas jouer à l'avenir un rôle de premier plan. Nui doute que la création de cette radio représente em temps fort de sa carrière. Il sura déployé dans ce but toute son éner-gie et son habileté politique. Car sous une imposante stature, Mil-thiade Evert Cache la ruse sécessaire pour pervenir à ses fins.

#### «Tressy politique >

En fixant, il y a quelques semsines, une date pour l'ouverture de la radio, il met le gouvernement en pied du mar. Trois jours avant le sons forme d'une déclaration : « Les communes qui en feront la demande pourrout créer une station municimaire memoc secrètement de faire cemer les locaux de la station par toutes les voltures poubelles de la ville en cas d'intervention des forces

Ferraillant de pied ferme contre la gauche, Milthiade Evert doit compter également avec les repro-ches de ses amis politiques. Rom-pant avec la tradition, il recrute des journalistes sur leurs qualités professionnelles, et non en fonction de leur appartenance partisane. Dans certaines rédactions on le lui reproche amèrement. Mais le maire d'Athènes n'en a cure. - Je veux une radio juste et honnête », affirme t-il. Une volonté que Roussos Coundouros ne met pas en doute. Il estime que « c'est une bonne chose de voir son dynamisme de droite utilisé pour briser le monopole». Reste à savoir si Milthiade Evert ne demeure pas avant tout préoccupé par son avenir politique. Beaucoup en ont la conviction. Témoin Anny, animatrice sur ERT 1, une des deux stations nationales : « Ce média n'est pour lui qu'un tremplin. Il laissera tomber dès l'arrivée des radios commerciales. »

Dans le milieu de la presse, personne ne se fait d'illusions : le paysage audiovisuel grec va se transfor-mer. Et déjà certaines ambitions pointent à l'horizon. Les compagnies de disques CBS et WEA auralent des projets en chantier. Lambrakis et Koskotas, les deux Hersant hellé-niques, semblent quant à eux bien décidés à obtenir une fréquence dès que la loi sera modifiée. Comme on ne prête qu'aux riches, Koskotas est certainement celmi qui inquiête le plus. En un an, il a acquis cinq heb-domadaires, le plus prestigieux des quotidiens athéniens et négocié la version grecque du magazine USA Today. Avec quel argent? Mystère.

Mais derrière ce frémissement de liberté radiophonique, d'autres grandes manœuvres se préparent. Elles ont un but : les télévisions privées. Le contrôle des tabes cathodi-ques reste à l'évidence le grand enjeu des prochaines années. Le PASOK, si timide en matière de radios libres, paraft singulièrement en pame d'imagnation lorsqu'on hi parle de télévision européenne, voire mondiale. Interrogé par un journa-liste sur l'utilité du monopole à l'heure des satellites, un ministre socialiste répondait avec aplomb : Les satellites? Nous les ferons

descendre | > PHILIPPE ARRAMY.

### Le Carnet du Monde

#### Naissances

- Martine et Johnny de GUNZ-BURG laissent à Noémie et Clara la

Géraldine,

le 2 min 1987, à Boston (Etats-Unis). Fiançailles

- M. Patrick MIZON et M™. née Anne de Corbière. Le comte de PUYFONTAINE et la cosntesse, née Marie-Alix Gérard, ont la joie d'annoncer les fiançailles de

Bénédicte et Armand.

Décès

~ On nous prie d'annoncer le décès survenu accidentellement, le 11 juin 1987, de

M= Jeanne FURET. née Vikrain, professeur de lettres en retraite.

Les obsèques auront lien, le mardi 16 juin, à Chaville (92), à 9 heures, en l'église Notre-Dame-de-Lourdes.

18, boulevard de la République, 92370 Chaville.

Barde, Anno-Catherine et Gilles Desvignes, Magali et Serge Charrusa, Olivier Moria, Pauline, Vincent et Laure,

ont la tristesse de faire part du décès d Philippe MORIN, géologue,

servena le 1ª jain 1987. L'inhumation a en lieu à Gazzann.

Batonceau, 78120 Gazeraz. - Montpellier, Bordeaux

On nous prie d'annoncer le décès de Jacques RAYNAL, iour EPCI.

De la part de Mª Jacques Raynal, son éponse, du docteur François Raynal et de M. Marc Raynal (en journa M. Molineux).

Fabrice et Gantier. ses petits-enfants, Des familles Raynal, Weill-Raynal,

L'inhumation aura lieu, le lundi

 M= Philippe Morin, née Mireille | 15 juin, à 16 heures, dans la répultare arde.
 de famille, au cimetière de Montmartre. Cet avis tient lieu de faire-part.

26, rue Vavia, 75006 Paris. 49, avenue du Général-Leciere, 64000 Pau.

- Mª Odile Vassilev, son épouse, et ses enfants, Les familles Jacquin, Cronzet, Les « Amis de Mabillon ». out la douleur de faire part du décès, survenu le 11 juin 1986, de

> M. Vassil VASSILEV. maître de conférences à l'université Paris-X.

On se réunira à 10 h 30 au cimetière du Vésinet ce lundi 15 juin. Cet avis tient lien de faire-part.

11, rue des Chênes, 78110 Le Vésinet.

Soutenances de thèses

- Université Paris-III, Sorbonne norvelle. – Le hmdi 15 juin, à 9 heures, 17, rue de la Sorbonne, salle Bourjac. M. Hafedh Brizi : «Traduire le contenu cognitif et le contenu émotif du mes-





Track to the said

\* 5.

A16.4

50 to 1 Tag

gegeration.

▼ 1770 (0.8)

Bearing a

#### 4. - ALGÉRIE-MAROC : Le roi Hassan II et le président Chadli se rencontrent sur la frontière algéro-marocaine en présence du roi Fahd d'Arabic saoudite, mais les entretiens ne permettent pas de progresser vers un règlement du conflit du

4. - VATICAN : Jean-Paul II achève une visite de cinq jours en Allemagne fédérale. Le 1º, la béatification d'Edith Stein, carmélite d'origine juive exécutée à Birkenan en août 1942, suscite le mécontentement de la communauté juive (30/IV et du 3 au

prisonniers a lieu le 25 (5, 6, 7, 26

4-7. - FRANCE-CAME-ROUN: M. Paul Biya, chef de l'Etat camerounais, se rend en France pour une visite d'Etat (5,

6 et 9). 5. - ÉTATS-UNIS : Les deux commissions d'enquête parlementaires sur l'« Irangate » commencent leurs auditions publiques. Bien que plusieurs témoignages mettent en cause M. Reagan, ce dernier réaffirme qu'il n'était pas au courant des détournements, au profit des contras nicaraguayens, des bénéfices des ventes d'armes à l'Iran (du 2 au 18, du 21 au 25,

6. - AFRIQUE DU SUD : Aux élections à la Chambre blanche du Parlement tricaméral, réservéce aux Biance, 82 % des voix vont à la droite : le Parti national, au pouvoir depuis 1945, progresse avec 123 des 166 aièges, et le Parti conservateur, opposé aux prudentes réformes engagées par le président Pieter Botha, obtient 22 sièges (+ 5). Le Parti sédéral progressiste (libéral) est en recul avec 19 sièges (30/IV, du 6 au 9 et 21/V).

6. - ÉTATS-UNIS : Mort de William Casey, ancien directeur de la CIA depuis 1981 : il avait démissionné le 2 février après avoir été opéré en décembre 1986 d'une tumeur au cerveau (7, 8 et

7. - GRANDE-BRETAGNE: Les bons résultats obtenus par le locales incitent Mass Margaret Thatcher à convoquer, le 11, des élections générales anticipées pour le 11 juin (7, 9, 13, 17-18, 20, 22, 27 et 29).

8. - ÉTATS-UNIS : M. Gary Hart se retire de la course à l'investiture démocrate pour l'élection présidentielle de 1988 après les révélations faites par la presse sur ses relations avec une eune actrice (7, 9, 10-11, 16 et 17-18).

8. - IRLANDE DU NORD: Huit membres de l'IRA et un passant sont tués dans une embuscade tendue par les forces de l'ordre lors de l'attaque contre un poste de police à Loughgall, au sud-est de Belfast (du 10 au 13).

9. - MALTE: Aux élections législatives, le Parti nationaliste (démocrate-chrétien) obtient 50,92 % des voix contre 48,87 % au Parti travailliste (socialiste) au pouvoir depuis 1971. Le 12, M. Eddie Fenech Adami succède à M. Carmelo Misfud Bonnici, premier ministre depuis 1984 (9, 12, 13 et 14).

9. - POLOGNE: Un Iliouchine 62 de la compagnie polo-naise LOT s'écrase près de Varsovie. Les 183 personnes à bord sont tuées (12 et 13).

11. - BERLIN: M. Mitterrand est le premier des chefs d'Etat des trois puissances occidentales garantes du statut de Berlin à se rendre à Berlin-Ouest pour le sept cent cinquantième anniversaire de la ville. Il est suivi, les 26 et 27, par la reine Elizabeth II (12, 13, 28 et 29).

11. - INDE: M. Rajiv Gandhi dissout le gouvernement sikh modéré du Pendjab et confie au gouvernement central l'administration de cet Etat où le terrorisme des séparatistes sikhs a fait près de trois cents victimes depuis le début de l'année (13, 14, 16 et

11. - PHILIPPINES : Aux élections législatives, les partisans de la présidente Corazon Aquino obtiennent vingt-deux des vingtquatre sièges du Sénat et plus des deux tiers des 200 sièges soumis au suffrage direct de la Chambre des représentants. L'opposition, de droite comme de gauche, proteste contre des . fraudes » (du 12 au 15, 26 et 27).

14. - FIDJI : Le lieutenantcolonel Sitiveni Rabuka renverse le gouvernement à dominante indienne de M. Timoci Bavadra, issu des élections du début avril. Il se pose en défenseur des intérêts de la communauté mélanésienne, devenue très légèrement Sahara occidental. Un échange de minoritaire (du 15 au 23 et 26).

14-16. - FRANCE-URSS : M. Chirac se rend en visite officielle à Moscou. Ses entretiens avec MM. Gorbatchev et Ryjkov permettent de faire mieux comprendre la position de la France en matière de désarmement. M. Chirac rencontre M. Sakharov, prend un petit déjeuner avec quinze dissidents et s'exprime librement à la télévision soviéti-

que (5 et du 12 an 19). 15. - CEE : Les ministres de la santé de la CEE, réunis à Bruxelles, se prononcent contre tout contrôle anx frontières et tout dépistage systématique pour empêcher la propagation du SIDA. Mais, le 19, de sévères mesures sont adoptées en Bavière (du 13 au 18, 21 et 22).

17. - GOLFE PERSIQUE: Trente-sept marins américains sont tués à bord de la frégate Stark attaquée par erreur par un avion irakien dans le Golfe. Malgré les réticences du Congrès, le président Reagan maintient son projet de défendre la liberté de navigation dans le Golfe et d'assurer la protection de pétroliers koweltiens, conformément à une demande de l'Emirat aux cinq membres permanents du Conseil de sécurité, acceptée par l'URSS et les Etats-Unis, mais repoussée par la France, la Grande-Bretagne et la Chine. L'Iran se dit prêt à combattre toute intervention étrangère (du 9 au 12, 14, 16 et du 19/V au 2/VI).

17. - RFA : Aux élections régionales à Hambourg et en Rhénanie-Palatinat, les dissensions de la majorité sur le désarmement en Europe profitent au Parti libéral (FDP) au détriment du Parti chrétien-démocrate (CDU) du chancelier Kohl, qui avait exprimé des réserves sur les propositions soviétiques (8, 9, 13 et du 16 au 20).

17. - SUEDE : Mort de Gunnar Myrdal, prix Nobel d'écono-

mie 1974 (9). 18-25. - INDE : Des affrontements entre hindous et musulmans font plus de cent morts à Meerut, au nord de New-Dehli, la capitale, où des violences intercommunautaires se produisent aussi (21 et du 23 au 27).

20. - PORTUGAL : Otelo de Carvalho, qui avait été l'un des principaux acteurs de la « révolution aux œillets » du 25 avril 1974, est condamné à quinze ans de prison, après avoir été accusé d'avoir participé à une - association criminelle », les Forces populaires du 25 avril (22).

21-22. - FRANCE-RFA: Les problèmes du désarmement sont au centre du 49° sommet francoallemand réuni à Paris. M. Mitterrand se déclare d'accord avec M. Kohl pour juger e souhaitable que des négociations futures soient prévues » sur les armements stratégiques ainsi que sur les engins nucléaires à très courte portée, les armes chimiques et les forces conventionnelles (dn 22

22. - ÉGYPTE : Le Caire obtient de ses créanciers publics le rééchelonnement de 7,5 des 38,6 milliards de dollars de sa dette extérieure, après avoir mis en Œuvre un plan d'assainisse-ment sous l'égide du FMI (7, 13,

14, 19 et 24-25). 25. - COTE-DTVOIRE: Abidjan annonce à ses créanciers internationaux que les échéances de sa dette ne pourrout être payées en 1987 en raison de la chute des cours du cacao et du café (24-25

25-26. - ROUMANIE-URSS: En visite à Bucarest, M. Gorbatchev défend sa politique de réforme, déclarant vouloir en faire « profiter les pays frères », qui se montrent réticents (du 24

25-29. - FRANCE-CANADA: M. François Mitterrand effectue une visite d'Etat au Canada. Il se rend à Ottawa, au Québec, dans la Saskatchewan et le Nouveau-Brunswick, ainsi qu'à Saint-Pierre-et-Miquelon (22, 23 et du 26/V au 14/VI).

26. - RÉPUBLIQUE D'IRLANDE: 70 % des électeurs

### Mai 1987 dans le monde

Chronologie

Les chiffres entre parenthèses indiquent la datation du numéro du Monde où est rapporté l'événement cité.

Dar ÉDOUARD MASUREL ---

approuvent par référendum la peen. Le taux d'abstention atteint 56 % (26 et 29).

26. - SRI-LANKA : L'armée sri-lankaise lance une offensive contre les bastions de la guérilla séparatiste tamoule dans la péninsule de Jaffna. L'Inde condamne cet assaut massif », qui permet aux forces gouvernementales de prendre le contrôle d'une grande partie de la région côtière, par où les rebelles se ravitaillaient et s'approvisionnaient en armes (du 28/V an 3/VI).

28. - URSS: L'agence Tass annonce la réhabilitation de Boris Pasternak, mort en 1960 après avoir obtenu le prix Nobel de littérature et avoir été exclu de l'Union des écrivains soviétiques en 1958 (29).

28. - URSS : Un jeune pilote ratification de l'Acte unique euro- ouest-allemand, Mathias Rust, pose son avion de tourisme à Moscon sur la place Rouge. Le 30, le ministre de la défense et le commandant en chef de la défense anti-aérienne sont relevés de leurs fonctions (du 30/V au 4/VI),

> 28-29. - EST-OUEST : Le sommet annuel du pacte de Varsovie, réuni à Berlin-Est, propose à l'OTAN d'ouvrir des consultations sur les « déséquilibres » militaires (du 28/V au 1=/VI).

> 31. - ÉTATS-UNIS : M. Reagan annonce une multiplication des tests systématiques de dépistage du SIDA, en particulier pour les candidats à l'immigration et les prisonniers incarcérés dans les prisons fódérales (2 et 3/VI).

#### FRANCE

3. - M. Edouard Balladur, invité du « Grand Jury RTL – le Monde », reproche aux membres de la majorité de trop afficher leurs - différences - et leur demande de respecter une « pause politique ». Il propose qu'un « plan triennal de réduction du déficit et des impôts » soit voté à l'occasion du budget de 1988, pour lequel il prévoit une baisse de 20 milliards de francs des impôts et de 15 milliards du déficit budgétaire (du 5 an 8, 15

6. - Le conseil des ministres approuve un projet de loi qui vise e à revaloriser et à développer » l'apprentissage (7,8 et 28).

6 - La loi organisant le τέιrendum d'autodétermination en Nouvelle-Calédonie est définitive ment votée par le Parlement. Elle est déférée le 11 an Conseil constitutionnel par les socialistes. Les indépendantistes du FLNKS. réunis en congrès les 28 et 29. appellent au boycottage du scrutin (7, 8, 10-11, 13, 17-18, 20, 27, 28 et 31/V-1=/VI).

6 - M. Jean-Pierre Michau, juge d'instruction chargé de RPR, UDF et FN déposent, le 27, une demande de comparution de l'ancien ministre socialiste devant M. Charles Pasqua devant la Hante Cour, alors que la chambre le prétoire pour être confronté à

Le 6, M. Jean-Marie Le Pan, invité de « L'heure de vérité » sur

Antenne 2, estime avoir « les qualités essentielles d'un prési-

dent de la République ». Ses

déclarations alarmistes sur la

propagation du SIDA et sur la

contagion des « sidaïques », ainsi

que ses propositions d'isolement

tématique sont vivement contre

dites et critiquées dans les

milieux médicaux et dans la

classe politique. Mme Michèle Barzach, ministre de la santé,

jugeant « irresponsable de faire

d'une meledie un combat politi-

que », dénonce, le 7, la « désin-

formation » et s'inquiète, le 13, à

l'Assemblée nationale, des

∉ outrances > et de la ∉ démego

Le 14, le Monde publie una tribune libre de M. Michel Noir, ministre (RPR) du commerce

extérieur, qui affirme que c'est

un « devoir impérieux » pour les

hommes politiques de toutes tendances de « s'opposer à la

propagation des idées » de

l'extrême droite, même au risque

de perdre les élections. Cet arti-

cie suscite d'importants remous

lier au RPR. M. Chirac refuse

gie » de M. La Pen.

d'accusation de Paris estime, le 27, que le secret défense a été invoqué à juste titre dans l'affaire du « vrai-faux » passeport remis à M. Yves Chalier (2, du 3 au 8,

13, 14, 16, 20, 22, 27, 28 et 29). 7. - La privatisation du CCF s'achève. Les 15,8 millions de titres de l'offre publique de vente ont été acquis par 1,65 million de souscripteurs (7, 13, 19 et 20).

9. - Le comité directeur et les parlementaires socialistes, réunis à Paris, tirent les leçons des cinq ans de gouvernement de la gauche avant de rédiger le programme électoral du PS (du 9 au 12 et

10. - Mort d'Emmanuel Vitria, Marseillais qui vivait depuis dix-huit ans avec un cœur

11. - Le procès de Klaus Barbie, ancien officier SS jugé pour des crimes contre l'humanité commis entre 1942 et 1944 à Lyon, s'ouvre devant la cour d'assises du Rhône, présidée par M. André Cerdini. Le retentissement de ce procès, prévu pour durer huit semaines, est important : il est le premier à être file pement, se déclare incompétent à des fins d'archivage et quatre pour les faits reprochés à cents journalistes assistent aux M. Christian Nucci. Des députés premières audiences. Sur les conseils de son avocat, Me Jacques Vergès, Klaus Barbie annonce, le 13, son refus de paraîla Haute Cour de justice. Le PS tre devant ses juges pour protester confirme son intention de demander la mise en accusation de de Bolivie, le 4 février 1983. Le 26, il est contraint à revenir dans

e Moi, je traveille », déclare-t-il le 18 à Europe 1.

affirme à Europe 1 qu'il « per-

siste et signe », ajoutant : « Dans

la majorité, il y a ceux qui en font

une affaire de tactique et ceux

qui en font une affaire de prin-

Matignon et tancé vertement par

M. Chirac, qui réunit ensuite tous

ses ministres pour leur demander

de s'en tenir à « le solidarité de

la majorité et du gouvernement a ou, sinon, de renoncer à leurs fonctions. M. Chirac rappelle son

refus de l'idéologie du Front national mais souligne que ses électeurs na doivent pas être

Les 23 et 24, les assise

nationales du RPR, réunies porte de Versailles à Paris, rassem-bient environ 30 000 militants,

moins que prévu. M. Chirac, réélu président du RPR, exatte

l'union de la majorité et récuse

les thèses de l'extrême droite,

Le 25, M. Chirac repoit à

l'Hôtel de Ville Mme Barzach,

MM. Noir, Juppé et Carignon,

quatre « jeunes » ministres RPR,

qui renouvellent leur allégeance

condamnant les « exclusions fon

dées sur le rejet de l'autre ».

€ rejetés ».

d'entrer dans le « polémique » : au premier ministre (du 5 au 28).

Le 19 au matin, M. Noir

Les thèses de M. Le Pen

et la majorité

des témoins, mais il reste silencieux face aux déclarations qui l'accablent (du 2 au 29/V et

13. - Le conseil des ministres approuve le projet de loi sur la toxicomanie, qui, contrairement aux intentions initiales de M. Chalandon, n'aggrave pas les peines pour les simples usagers (14 et 15).

13. - Le projet de réforme du troisième cycle des études médicales, qui continue de susciter l'opposition d'étudiants en médecine, en grève depuis sept semaines, est approuvé en conseil des ministres. M. Mitterrand demande que ne soit pas « exaspéré - le · sentiment - des · généralistes d'être tenus pour la p taille du corps médical - (5, 6, 9, du 13 au 21, 26, 28 et 29).

13. - Le comité national d'évaluation des universités remet son premier rapport au président de la République. Les prises de position de son président. M. Laurent Schwartz, en faveur d'une certaine dose de sélection et de l'augmentation des droits d'inscription suscitent une polémique (9, 13, 15 et 19).

15. - La publication par l'INSEE de prévisions pessimistes pour l'économie française en 1987 provoque une chute des cours de 4 % à la Bourse de Paris : l'indice CAC, de 458,2 le 11, descend jusqu'à 421,7 le 21 avant de remonter à 431,8 le 29 (du 16 au 25, 28 et 31/V-1=/VI).

19. - La joaillerie Chaumet, fondée en 1780, est placée sous administration provisoire après la découverte d'un « trou » d'au moins 1.5 milliard de francs (15, du 20 au 23, 28, 29 et 30).

20. - Le conseil des ministres approuve le projet de loi qui prévoit la mutualisation de la Caisse nationale de crédit agricole. L'Etat cédera 90 % des parts aux caisses régionales et 10 % au personnel de la CNCA (14, 20, 21 et

20. - M. Chirac engage la responsabilité de son gouvernement sur l'adoption en première lecture par l'Assemblée nationale du proiet de loi sur l'aménagement du temns de travail. Le débat, commencé le 12, avait été interrompu le 18. La motion de censure déposée par les députés socialistes ne recueille, le 26, que 250 des 289 voix nécessaires (du 13 au 22 et 28).

20. - le comité central du PCF approuve la désignation de M. André Lajoinie comme candidat du parti à l'élection présidentielle (6, du 17 au 22, 26 et 28).

20. - En avril, le déficit du commerce extérieur a atteint 3,6 milliards de francs, le nombre des chômeurs a baissé de 0,6 % et les prix ont augmenté de 0,5 % (13, 22, 27 et 29).

21. - Au premier jour d'ouverture au public du parc d'attractions Mirapolis à Cergy-Pontoise (Val-d'Oise), des forains provoquent de violents incidents pour dénoncer la « concurrence déloyale » (23 et 26).

23. - La privatisation de la CGE, commencée le 11, est un succès : les 28,6 millions d'actions proposées au public au prix unitaire de 290 F ont été achetées par 2,24 millions de souscripteurs (du 8 au 13, 15 et 28/V, 3/VI)

23. - Onze nationalistes corses interpellés le 19 sont inculpés et écroués. Près de trois cents attentats ont été commis en Corse en 1987 (22, 23, 26 et 28).

25. - L'Etat cède jusqu'au 30 les 50,3 % des parts qu'il détient dans l'Agence Havas. L'offre publique de vente porte sur 2,3 millions de titres (18,1 % du capital), au prix unitaire de 500 F. 20 % du capital sont vendus au prix de 540 F l'action à un noyau stable de six actionnaires (7, 15, 20, 23 et 24-25/V.

26. - M. René Monory insiste, dans un entretien au Monde, sur la nécessité d'un « plan de développement sur cina ou six ans » pour l'éducation (27 et 28).

28. - MM. Jacques Chirac et Raymond Barre déjeunent en tête à tête à l'Hôtel de Ville de Paris. Au cours de cette rencontre, rendue publique le Ie iuin, est envisagée la conclusion entre les présidentiables de la majorité d'un code de bonne conduite qui a été préconisé par plusieurs dirigeants du RPR et de l'UDF (du 16 au 23, 28 et 29/V, 2 et 3/VI).

28. - Un sommet antiterroriste réunit à Paris les représentants de neul pays occidentaux, dont les sept plus industrialisés. D'importantes mesures de sécurité sont prises alors que, le 25, le CSPPA a menacé la France d'une nouvelle vague d'attentats (du 27 au

29. - Des - mesures d'urgence » sont annoncées en faveur de la Sécurité sociale, alors que le déficit prévu du régime général est de 15 milliards de francs en 1987 et de 40 milliards en 1988. Ne suivant que très partiellement les suggestions faites le 18 par ics six « sages », le gouvernement décide une hausse des cotisations d'assurance-maladie (0,4%) et d'assurance-vieillesse (0,2 %) des salariés, une taxe de 1 % sur les revenus du capital et un relèvement de 2 % du prix des tabacs (8, dn 13 au 21 et du 24/V

29. - Mort du professeur Jean Delay, de l'Académie française

(5 et 6).

5. - Marcel Maréchal adapte et met en scène Capitaine Fracasse de Théophile Gautier au Théâtre de la Criée à Marseille (14).

5. - Nabucco de Verdi est mis en scène par Vittorio Rossi au Palais omnisports de Bercy sous la direc-tion musicale de Michel Plasson

8. - FR3 retransmet les premiers programmes féalisés par la Société d'édition de programmes de télévi-sion (SEPT), la chaîne culturelle, à qui le gouvernement réserve, le 12, un canal du futur satellite TDF1 aux heures de grande écoute (3-4, 12, 14

15. - Mort de Rita Hayworth, actrice américaine (17-18).

19. - Sous le soleil de Satan de Maurice Pialat obtient la Palme d'or du 40º Festival de Cannes. La décision du jury, présidé par Yves Montand, est accueillie par des sifflets

(du 7 au 21). 19. - Paris célèbre le cinquamenaire de l'Exposition internationale de 1937 en présentant une impartante évocation, avec les plans et les naquettes, au Musée d'art moderne de la Ville de Paris (13 et 21/V, 3/VI).

23. - Une fête du théâtre, retransmise sur Antenne 2, est organisée pour la remise des premiers molières : le Mariage de Figaro, dans la mise en scène de Jean-Pierre Vincent, et Ariane ou l'Age d'or de Philippe Canbère sont élus meilleurs speciacles de l'année (17-18 et 26).

27. - M. François Léotard annonce, dans un entretien au Monde, que le Palais Garnier, qui sera le lieu privilégié du Ballet, restera un théâtre lyrique, mais que la Bastille sera le lieu unique de la production d'opéras (28)

27. - Jean Rouch succède à Costa-Gavras à la tête de la Cinémathèque française (29 et 30).

#### Un choix d'enquêtes et de reportages

PÉROU : Les limites de la réforme agraire et de la etratégie économique (5 et 10-11).

CHINE : Shanghai à l'heure de la « réévaluation spontanée » et nostalgies gauchistes dans la province du Hunan (6

AFFAIRES : Le cinéma sauvé par la télé (8).

MAGAZINE : Images de fammes (13).

METROPOLIS : Le temps des villes géantes (13).

- MÉDECINE : La luxe des exemens pre-opératoires systématiques (13).

CAMPUS : Des métiers pour

les géographes (14). - RADIOS : La FM de 1977 à 1987 (14).

VILLE NOUVELLE : Saint-Quentin-en-Yvalines (15). AFFAIRES : Le marché de la

charité (16).

FRANCE : La répression anti-juive de 1940 à 1944 (17-18).

- ÉCONOMIE : La recherche agricola dans la tiers-monde

ASIE : Présence de l'islam (21).

CANADA: Montréal, l'ambi-tion du futur (21).

- VILLE AU FUTUR : Nancy

AFFAIRES: Les hommes poli-

tiques célébrant l'entreprise

ÉCONOMIE : Le rebond de l'argent (26).

AGRICULTURE : Le poids politique des paysans dans les pays développés (28).

# **Economie**

#### La limitation du droit de grève dans la fonction publique

### Les fonctionnaires paieront leurs arrêts de travail au prix fort

Au terme u une vaccine l'amassoure de six heures, l'amendement Lamassoure (UDF-PR) a été adopté, le vendredi 12 juin, à l'Assemblée nationale par 322 voix (UDF. RPR, FN) contre 250 (PS, PCF). Cet amendement étend le champ de celui déposé par M. Michel Pelchat (UDF-PR), réservé aux seuls aiguilleurs du ciel, et prévoit que la grève dans la fonction publique sera dorénavant pénalisée financièrement par la retenue d'une journée de salaire pour

> - Je n'ai pas été consulté. C'est le gouvernement qui a piloté cette affaire. . Vendredi, dans les couloirs de l'Assemblée nationale, le président de la commission des affaires sociales, M. Jacques Barrot (UDF-CDS), ne semblait pas avoir digéré le mauvais tour que le gouvernement lui avait joué la veille en ne le prévenant pas du dépôt de l'amendement Lamassoure. A deux pas, un autre député centriste s'étonnait du taient avec lequel le gouvernement s'entêtait à gâcher ses bonnes cartes - - l'opinion publique était favorable à une plus grande responsabilisation du droit de grève - - sa recourant à la sauvette à des mesures expéditives. Du côté du RPR. M. Messmer a, au cours d'une réunion de son groupe en début d'après-midi, tenté de panser les plaies de ceux de ses députés (notamment le vice-président de la commission des affaires sociales, M. Etienne Pinte) qui avaient fort mai pris le fait d'être les derniers informés. A entendre certains d'entre eux, la cicatrice de ce « mauvais coup » prêté à M™ Mario-Hélène Bérard, conseiller pour les

Les députés socialistes ne cachaient pas leur jubilation de voir le gouvernement, à une semaine de de M. Séguin, M. de Charette réplil'affaire Léotard, provoquer à nouveau le tohu-bohu dans la majorité. Le ministre PR de la fonction publi- [seraient] bien gardées ». « Jusqu'à

affaires sociales à Matignon, restera

vivace. Toutefois, le groupe RPR

votera sans défaillance l'amende-

ment Lamassoure, alors que du côté

de l'UDF, on relève la défection

d'un député, M. Alsin Griotteray.

Cet amendement impromptu de M. Lamassoure, déposé jeudi dans la mait, abroce une nartie de la loi Le Pors de 1982 qui prévoyait que seules les heures effectivement non travaillées étaient retennes sur le salaire. Depuis jeudi soir, la ganche menait le combat contre cette disposition qui avait également suscité sur les bancs de la majo-

MOT AUSST ...

EN POLOGNE!

présent, c'est encore moi qui ai la

Les députés socialistes et commu-

nistes se sont succédé pour dénoncer

sur le fond et sur la forme le

manœuvre du gouvernement. • C'est

une agression du monde du tra-

vail », s'est exclamé M. Jean-Jack

Oueyranne (PS, Rhône), « Vous

avez choisi une méthode de peu-

reux », a protesté M. Michel Sapin

(PS. Hauts-de-Seine), tandis que M. Claude Bartolone (PS, Seine-

Saint-Denis) s'est élevé contre

« l'amendement scélérat du gouver-

nement ». « C'est un coup tordu ». à

enchaîné M. Guy Ducoloné (PCF,

Hauts-de-Seine), qui a demandé le

renvoi en commission des amende-

ments Lamassoure et Pelchat, « En

l'état actuel des choses, la commis-

charge de la fonction publique. =

LE PAPE VIENT

JUSTEMENT DE

FAIRE L'APOLOGIE

que, M. Hervé de Charette, s'appli-

quait, quant à lui, à justifier l'atti-

tude du gouvernement. Il a expliqué

que le droit de grève n'était pas tou-

ché mais que le gouvernement sou-

haitait en « responsabiliser » l'utili-

sation. « La grève que mênent les

contrôleurs de la navigation

aérienne est quaxi gratuite, alors qu'elle est lourde pour les usagers, Nous revenons à la tradition répu-

«Scélérat!»

Interrogé sur le silence persistant

quait que « chacun [devait] s'occu-

per de ses affaires et les vaches

DU SYNDICALISME!

· Au terme d'une bataille parlementaire chaque arrêt de travail, fût-il de quelques rité des remous dont les effets n'étaleut pas ment dissipés rendredi. Les groupes socialiste et communiste out, quant à eux, poursaivi leur opération de retardement en multipliant les rappels an règlement et les suspensions de séance. L'ensemble du projet de loi, portant sur diverses mesures d'ordre social (DMOS), a pu toutefois être adopté en première lecture grâce aux voix de la majorité, la ganche et le Front national

répondu sans conviction M. Barrot, qui s'est fait immédiatement traiter par un député socialiste de « jésuite ». Au banc du gouvernoment. M= Barzach et MM. Séquin et de Charette ont laissé passer la bourrasque. Seul député de la maiorité à intervenir sur le fond, M. Jacques Toubon (RPR, Paris) a affirmé que le gouvernement souhaitait que lorsqu'un agent public « exerce son droit constitutionnel de faire grève, il en prenne la responsabilité et il en supporte les conséquences pécuniaires ».

L'amendement Lamassoure devait finalement être adopté en fin d'après-midi malgré les proteststions du groupe communiste, qui a estimé que le président de séance. le député socialiste Alain Richard, avait - servi le gouvernement - cu ne facilitant pas la prolongation des interruptions. Fin du premier acte.

Le projet doit maintenant aller au Sénat. Il ne fait pas de doute qu'après son adoption définitive les députés socialistes saisiront le Conseil constitutionnel, comme l'a fait comprendre M. Michel Sapin en faisant valoir que l'amendement Lamassoure était « en soi un projet de loi ». Une précision qui rappelait un précédent, celui de l'annulation par le Conseil constitutionnel de l'amendement Séguin sur l'aménagement du temps de travail, qui avait été introduit en décembre der nier dans un DMOS.

sion a été suffisamment éclairée », a

PIERRE SERVENT.

Les réactions syndicales...

#### Sur la forme et sur le fond

La méthode employée autant que le fond out provoqué les vives résctions de la plupart des organisations syndicales surprises de découvrir que l'on s'apprétait à revenir sur une clanse du droit de grève - à la sauvette», « en pleine milt », « à la faveur d'un amendement 🛼

Les um et les autres n'ont per es. de termes assez durs pour mettre en cause une pratique jugée « hon-teuse ». Fédérations de fonctionnaires et confédérations en tirent des conclusions sévères qui se traduisent ner une nerte de configues. Aurès d'autres affaires, celle-ci s'ajoute à na contentieux déjà lourd. - Dans les relations sociales, il faut un minimum d'honnéteté », déclare, désabusé, un responsable de la FEN. considère sans illusion un autre diri-geant syndical, - car il n'y en avait déjà plus - Certains stigmatisent « le manquement à la purole don-née ». Ou bien, à l'image de M. Edmond Maire qui, comme la FEN, a écrit à M. Chirac dès le vendredi, ils notent la contradiction avec « la politique de concertation qu'à plusieurs reprises vous avez déclaré vouloir conduire et concrétiser ». «Cela relève d'une stratégie politique : chercher dans le pays qui va pouvoir servir de bouc ém estime M. Maire. Est-ce qu'on va pouvoir se servir des fonctionnaires ou du droit de grève comme repous-soir pour ressouder une majorité ? »

Par un texte commun, la FEN, la FGAF (autonomes) et la CFDT appellent « l'ensemble des travallleurs » de la fonction publique à manifester leur opposition le 15 juin : elles out prévu des arrêts de travail d'une beure, des « ressemblements unitaires », notamment en province, ià où ce sera possible, et l'envoi de télégrammes exigeant le retrait de la disposition votés.

Alors que des délégations se ren-daient devant l'Assemblée nationale, la CGT, elle, organisait une mani-festation, au même endroit, qui a ressemblé près de huit cents perun groupe d'une cinquantaine de cédérisses appelant en vain à l'unité. Auparavant, M. Louis Viannet, secrétaire de la CGT, avait annoncé le volonté de « dresser une digue » et fait observer que la manifestation sur les libertés, prévue pour le 18 juin, en soutien aux délégués licenciés de Renault, « allait prendre une autre dimension ». Les fédérations CGT de fonctionnaires doivent se réunir samedi pour arrêter les modalités d'une action. Il est d'ores et déjà acquis que la CGT tion à d'autres catégories de salariés. voire à toutes, et l'étendra aux thèmes généraux de la défense des libertés et du droit de grève.

La CGC, et dans me moindre mesure PO et la CFTC n'out pas participé à ce concert. La Confédération des cadres, réservée sur les dispositions actuelles, a dangereuses - selon elle, estime que l'amendement ne répond pas au probième ; elle sonhaire que parallèlement à un service minimum - délà prévu pour les contrôleurs sérieus -soit instituée une obligation réelle de égocier pendant le préavis et une médiation obligatoire.

Force ouvrière, pour sa part a voulu une réponse « balancés ». Elle estime - inacceptable et\_dangereuse » la procédure employée et s'en remet, su fond, su jugement de sa fédération de fonctionnaires. Celle-ci, dans un bref communiqué, note que cette affaire survient « dans un climat social particulièrement dégradé » et redoute qu'elle « ne conduise, à terme, à une épreuse de force ».

De même in CFTC, qui considère qu'a il n'y a pas de droit sans desoir », s'imquiète de voir le gouvernement toucher au droit de grève, et voit pietôt la solution dans « la mise en place d'une médiation efficace ».

### Une offensive risquée mais bien préparée

OFFENSIVE de M. Chirac contre les syndicats de la fonction publique était soigneusement préparée. Avant de partir, leudi, pour Bonn, le premier ministre avait laissé ses instructions à son cabinet. Il comptait, à l'évidence, sur les probables divisions syndicales et une démobilisation endémique. Il comptait aussi sur l'appui de l'opinion. réduit d'usagers, la grève des aiguilleurs du ciel na Douvait être qu'encore plus impopulaire et moins compréhensible que celle des cheminots au mois de décembre demiser.

L'extension de la riposte du pouvoir et de sa majorité à l'ensemble de la fonction publique était apparamment sans risque. En période de crise, de chômage, d'instabilité de l'emploi, tout mouvement des fonctionnaires est reçu avec méfiance, voire hostilité. La garantie de l'emploi se paie par l'impopularité, d'autant que la grève à coût réduit et à moindre risque (pour les grévistes) apparait effectivement comme un privi-

M. Chirac peut donc penser qu'il joue sur du velours. Non seulement l'opinion est de son côté, mais 🖺 organise un beau combat droitegauche de type classique qui range

#### L'aveu de M. Séguin

La nuit tombante porte aux confidences. A la fin du débat sur le projet de loi portant diverses mesures d'ordre social (DMOS). le ministre des affaires sociales et de l'emploi M. Séguin a reconnu que la formule du DMOS, projet fourre-tout & commençait à poser un véritable problème ». La formule est pourtant devenue quasiment obligatoire, a-t-il expliqué en substance, car sans elle le gouvernement serait et adopter par la procédure parlementaire normale, les quarants à soixante articles que contient le DMOS, articles qui ont la consistance de projets de loi, a-t-il reconnu. e Je crois que la formule du DMOS est inévitable. mais il faudrait que nous apprenions, les uns et les autres, à en faire un bon usage », a conclu sagement le ministre.

l'adversaire dans la minorité et le fait passer pour défenseur de l'archaisme social. Il se donne, en outre, à peu de frais, des airs d'autorité dont il a grand besoin au terme d'une période de turbulences politiques.

L'affaire, pourtant, a des effets pervers. Si elle est de nature à rassembler, autour du premier ministre, une large partie de l'opinion, elle crés de nouveaux remous au sein du gouvernement. M. Philippe Séguin, ministre des affaires sociales et de l'emploi, pris de court par l'introduction, à la sauvette, de l'amendement fonctionnaires dans un projet de loi fourre-tout (diverses mesures d'ordre social), dont il est, pour la plus grande part, responsable, promèn une mine plus bougonne que jemais. M. Séquin doit avoir le sentiment que l'on s'est moqué de lui à Mationon. d'autant que l'ironie que M. de Charette, ministre (PR) délégué à la fonction publique, manifeste à son endroit ne peut qu'accroître son res-

A cette ombre sur un « coup » politique peut-il s'ajouter un risque social? Le vote de vendredi soir a joué dans le secteur public le rôle d'un « coup de crisou » dans une atmosphère relativement calme depuis les grandes grèves des cheminots, des conducteurs de métro et des gaziers et électriciens en

Engagée depuis huit semaines, la arève des contrôleurs zériens n'a pas débordé, en effet, sur d'autres caté gories du secteur public, alors que ieur revendication - une retraite qu prenine en compte les primes, dans les cotisations comme dans les pensions - pouvait être largement partagés. Malgré une certaine unité d'action, d'autre part, les derniers mouvements dans la fonction publique n'ont connu qu'un succès limité. qu'il s'agisse de la grève des PTT organisée jeudi par les syndicats CGT, CFDT et CFTC, ou des actions des fédérations FO, CFDT et CFTC, CGC des finances la veille.

L'amendement a tout de suite provoqué un réveil, la CFDT, la FEN et la FGAF faisant bon marché de l'obligation de respecter un présvis de cinq jours pour les grèves dans la fonction publique. Nul doute que le vote de vendredi n'encourage la CGT, d'autre part, à continuer son effort pour élargir chaque action, en particulier dans le secteur oublic où

gne chaque revendication : les pre-miers manifestants cégétistes de vendredi après-midi scandaient d'alileurs camploi, salaires, statut et

Mais il n'est pas sûr que l'affaire ait des prolongements très impor-tants. Même les fédérations de fonctionnaires les plus promptes à réagir gardent la mesure : ainsi la FEN attendra, après les actions de lundi, la réunion de son bureau national, pour envisager d'autres initiatives.

Pour plusieurs raisons. Parce qu'il reste un délai, pensent les syndicalistes, pour faire jouer les démarches auprès des pouvoirs publics avant 'examen du projet de loi par le Sénat. Parce que la mesure prise, limitée à la fonction publique, entraînera difficilement les salariés du privé. Parce que les divisions syndicales demeurent trop fortes : on l'a déjà vu, les fédérations de fonctionnaires ont accueilli de façon différente la mauvaise manière qui leur a

Celle-ci peut capendant avoir des effets plus subtils mais néammoins néfastes. La règle du « trentième indivisible » a toujours été jusqu'à

les plus contestées par les fonctionnaires comme par leurs fédérations. pas seulement parce qu'elle les frappait au porte-monnaie, mais perce qu'elle les séparait des autres sala-

Surtout, la procédure suivie ve contribuer à créer un climat de suspicion. Presque tous les syndicats accusent le gouvernement de duplicité. Et l'attitude des ministres, justifiant après coup la démarche des parlementaires, n'est pas faite pour dissiper on soupçon. Les efforts entrepris pour rassurer les syndicats de la fonction publique, les promesses de concertation, perdent à catte occasion beaucoup de laur crédibilité. Les rapports de confiance étant minés, la tentation sera forte, pour les organisations, de ne plus prendre au sérieux les propositions gouvernementales constructives (qu'il s'agisse de l'amélioration des salaires des enseignants ou de la modernisation de la fonction publique), et pour la « base » de chercher sans complexe les facons de tourner les contraintes.

**GUY HERZLICH** ON JEAN-YVES LHOMEAU.

#### ENERGIE

#### Le gouvernement français presse Elf et Total de reprendre leurs importations de pétrole irakien

Le gouvernement français s'inquête de la chute des achats de pétrole de la France aux pays artibles modérés et notamment à l'Irak depuis plusieurs mois. Les importations de pétrole de la France en provenance de l'Italia ont chuté de 76 % à 350000 tonnes au premier trimestre par rapport aux trois pre-miers mois de 1986, selon les atatistiques du comité profes-sionnel. Celles de l'Arabie Sacu-dits ont beissé de 25,1% pour attaindre 3 millions de tonnes. Les importations de brut en provenance de l'Iran ont, en revenche, progressé de 33 % su cours des premiers mois de l'armée et ont atteint 1,13 million de

tormes, ce qui place Téhéran au sixième rang des fournisseurs de

Les importations d'Irak ont Mieles françaises de Shell et d'Esso, les compagnies fran-cales Total et Elf n'ayant pes reconduit le contrat annuel per lequel elles achetaient 40000 barils per jour chacune à l'Irak, jusqu'à la fin juin 1986. Elles refusent ainsi d'acheter le brut irakien au prix officiel fixe per l'OPEP.

Le gouvernement français souhaite que les deux compagnies françaises reprennent leurs achets. — (AFP).

#### ...et politiques La gauche choquée

La gauche réagit vivement à l'adoption de l'amendement Lamal'adoption de l'amendement Lama-soure. Et au premier rang de celle-ci, M. Anicet Le Pors, ancien minis-tre de la fonction publique et pète de la loi de 1982 abrogée par cot amendement. Selon M. Le Pors, cette loi était « juste, transpurente et responsable ». « Elle était juste car elle établissait un certain rap-port entre les prélèvements sur les solaires des fonctionnaires et agents publics qui faisatent grève et la durée de ces grèves. Elle était trans-purente en ce seus qu'elle avait parente en ce seus qu'elle avait recueilli tous les avis nécessaires et qu'elle avait été adoptée sans aucune opposition parlementaire. Elle était responsable parce qu'elle prévoyait un délai de cinq jours ren-dant obligatoire la discussion », »+

« Ce gouvernement n'u pas le sens de la mesure du compromis et du

dialogue», a déclaré de son côté M. Lionel Jospin qui a ajouté : « // ne faut pas s'étoraier qu'il ne réus-sisse pas. » « Je ne dis pas que toutes les revendications d'une coorporation doivent être acceptées, a ajonté le premier secrétaire du PS. mais au moins on doit discuter, négocier ou chercher un com-Dronis. >

An MRG, M. Jean-Francis Davriac, membre da secrétariat national a accesé le gouvernement de « divisur les Français en faisant de nou-veux des fonctionnaires des boucs àmissaires de notre société ».

Enfin, M. Jean-Paul Bachy, délégué national du PS à l'emploi, a rapppelé que « pendant cinq ans, les socialistes au gouvernement out essuré au pays une paix sociale sans précédent ».

#### AGRICULTURE

#### Au congrès du CNJA

#### M. Guillaume projette d'améliorer la situation des femmes d'agriculteurs

EPINAL de notre correspondante

teurs ont participé an congrès natio-nal du CNJA (Centre national des jeunes agriculteurs), qui a eu lieu le mercredi 10 et le jeudi 11 juin à Epinal (Vosges). Un congrès dense, sur le thème Les entrepreneurs qui rémsissent, compétitifs et solidaires. L'objectif consistait à conforter les orientations définies au congrès de Montauban sur la véritable mutation du monde agricole, avec en point de mire l'échéance du marché amique de 1992.

Le temps fort de ce congrès portait sur le statut de l'agricultrice, afin qu'elle soit reconnue comme une professionnelle à part entière. M. François Guillaume, ministre de l'agriculture, a annoncé un certain nombre de mesures qu'il s'est engagé à défendre au cours de la prochaine conférence animelle prévue le 7 juillet prochain

Pour leur installation, les couples

les montants pourraient être portés jusqu'à deux fois les montants moyens actuels si la valeur et l'importance économique du projet le justifizient. De plus, un nouveau décret devrait, pour l'attribution de ces aides, remplacer le critère de surface par le critère des revenus. Enfin M. Guillaume envisage un élargissement des prêts bonifiés et la création d'une allocation veuvage.

The state of the s

British . History

See all married and

\$ 1. The state of the state of

The same of the same of

1 mm 110 mm

La Minde

And Maria

Sept F. S. Will. M.

Care : Live

A Day of the ste

\$ 1. T.

Burn to the section

#### AVIS FINANCIERS DES SOCIETES

#### EURAFRANCE

L'augmentation de capital en numé-taire réservée aux actionnaires, dont le principe avait été arrêté par le conseil d'administration d'EUP A ED ANOR d'administration d'EURAFRANCE, débutera à la fin du mois de juin 1987.

Pour leur installation, les couples pourraient bénéficier d'une IMA (dounion jeunes agriculteurs) et de prêts spécifiques d'installations dont



### **Economie**

#### ETRANGER

et sur le lord

e choque

 $(x,y) \leq 2\pi$ 

2.5 - 222

: 57.233

Pour lutter contre une hyperinflation

#### Le Brésil ressuscite le plan Cruzado

RIO-DE-JANEIRO

de notre correspondent

Un nouveau blocage des prix et des salaires a été annoncé le ven-dredi 12 juin par le gouvernement brésalien. Sa durée est limitée, cette fois, à un maximum de quatre-vingt-dix jours, alors que le précédent avait été lancé pour une période indéterminée, « jusqu'à en finir avec la mentalité inflationaiste des Bré-siliens », avait dit le président Sar-

Le chef de l'Etat est apparu à deux reprises à la télévision pour présenter son nouveau programme de stabilisation. Il l'a fait avec son de stabilisation. de statunsation. Il l'a lait avec son emphase habituelle en appelant ses compatriotes à observer la trêve nécessaire pour « sauver le pays ». Il a reconnu implicitement que des erreurs avaient été commises l'an passé car son gonvernement « se passé car son gouvernement - ne connaissait pas tous les méandres de l'économie -. Il a décidé de tenter un deuxième « choc » dès la nomination du nouveau ministre des finances, M. Bresser Pereira, en avril.

Le ministre ne semblait pas très chand pour renouveler une expérience qui avait désorganisé la production et le commerce, asséché les réserves de change et provoqué le marché noir. Les milieux industriels partageaient le même acepticisme; le consommatears ne croyaient pas davantage à l'efficacité d'un nou-veau blocage et leur incrédulité per-siste : ils l'ont manifestée à

Pourtant, la situation était telle que chacus réclamant des décisions draconiennes et s'impatientait devant l'inertie gouvernementale. Chaque mois, l'inflation battait un Chaque mous, l'inflation battait un nouveau record : elle a été de 23 % en mai (de près de 27 %, seion la Foudation Getulio Vargas, l'INSEE brésilien). Les entreprises n'investissaient plus, faute de pouvoir payer les taux d'intérêt exigés par les banques. La plupart des gouverneurs avaient d'insurmontables professes de trésonerie et devient affirmes de trésonerie et devient affirmes de trésorerie et devaient affronter les grèves de leurs fonctionnaires, qu'il ne parvenaient plus à payer. La récession industrielle se profilair.

récession industrielle se profiliair.

Le premier plan Cruzzdo avait supprimé l'indenation de l'économie. Le gouvernement estime aujourd'hui que ce fut une erreur et, après avoir rétabli les mécanismes de cette indenation sous la pression des faits, ils les maintient dans le nouveau plan. Autre erreur : avoir eru que l'inflation pourrait être stoppée par un simple blocage, sans s'attaquer à l'une de ses sources principales. L'hypertrophie des principales, l'hypertrophie des dépenses publiques.

M. Bresser Pereira a fait à ce sujet des déconvertes désagréables en arrivant à son poste. Il a constaté que son prédécesseur avait réduit. seur avait réduit, artificiellement, le déficit budgé-taire de l'an dernier, en transférant d'un exercice à un autre l'inscription de certaines dépenses. Aujourd'hui, le déficit atteint 7% du PNB. L'ancien titulaire des finances, M. Dilson Funaro, était même allé jusqu'à falsifier le chiffre de la balance commerciale pour présen-

ter, à la fin de 1986, un excédent de 9 milliards 500 millions de dollars, supérieur de plus de I milliard à l'excédent réel (8 milliards 300 mil lions). Il s'agissait là d'une « mesure patriotique ». aurait explique M. Funaro, destinée, si l'on com-prend bien, à tromper la commu-nauté financière internationale.

#### Critiques syndicales

Cette fois, M. Sarney promet un tour de vis budgétaire. Mais les économies qu'il annonce se réduisent, pour la plupart, à un ajournement des dépenses. Le gouvernement renonce proviscirement à construire une voie ferrée Nord-Sud (entre Brasilia et l'Etat du Maranhao), projet hautement polémique car il était entaché de fraudes et sa viabilité n'était pas démontrée. Sont diflité n'était pas démontrée. Sont dif-férés aussi la construction de deux pôles pétrochimiques, certains pro-jets routiers et ferroviaires, 60% du programme sidérurgique, ainsi que la mise en service de la troisième turbine du barrage d'Itaipu et d'une deuxième centrale nucléaire à

Seule coupe réelle dans les dépenses de l'Etat, la suppression des subventions à la farine de blé qui des subventions à la farine de blé qui était réclamée depuis longtemps par les économistes, soucieux d'austérité budgétaire. Le gouvernement promet aussi de mieux contrôler l'émission monétaire, autrement dit, de freiner la planche à billets. Enfin, une dévaluation de 10 % du cruzado - s'ajoutant aux minidévaluations quotidiennes - sera faite mardi pro-chain.

Après le blocage de trois mois, le Brésil entrera dans une période de contrôle des prix qui devrait durer jusqu'à la fin de l'année. Les salaires jusqu'à la fin de l'année. Les salaires seront réajustés alors tous les mois, en fouction de l'inflation moyenne du trimestre antérieur. C'est la fin de ce que les Brésiliens appellent la « gâchette salairale », mécanisme mis en place l'an dernier et qui consistait, dès que l'inflation atteignait 20 %, à revaloriser les salaires dans la même proportion. Les responsables de l'économie ont découvert, mais un peu tard, le danger d'un tel mécanisme qui a fonctionné comme une véritable « mitraillette inflationniste ».

Les dirigeants des deux centrales

Les dirigeants des deux centrales

syndicales ont critiqué immédiatesyndicales ont critique immediate-ment le nouveau plan de stabilisa-tion. Celui-ci, selon eux, gèle une situation défavorable aux salariés, car leur pouvoir d'achat a beaucoup diminué depuis le débat de l'année alors que l'industrie et le commerce alors que l'industrie et le commerce ont en toute liberté pour angmenter leurs prix. Mais c'est précisément ce déphasage qui permettrait peut-être au plan de fonctionner. La demande étant déprimée, il sera plus difficile pour les commerçants de contourner le blocage et de recourir au marché noir. A elles seules, les autorités sont noir. A elles seules, les autorités sont incapables d'empêcher la valse des étiquettes. Elles manquent des moyens et de l'autorité nécessaires. C'est ce qui explique le haussement d'épaules général qui a suivi les prestations télévisées de M. Sarney et l'aunonce de son plan de sanve-

CHARLES VANHECKE.

#### Légère contraction du déficit commercial américain

Lentement, trop lentement faciliter une stabilisation du dollar.

our ceux qu'inquiètent les

Une telle pause permettrait de
mieux évaluer les forces et les faipour ceux qu'inquiètent les accès de fièvre protectionniste du Congrès, le déficit commer-cial américain s'amensise. La baisse de 300 millions de dollars du déficit d'avril, ramené à 13,3 militards de dollars, est certes moins encouragente que celle de mars (une contraction de 1,5 milliard). Mais elle confirme, au moment où les excédents japonais et allemand se réduisent doucement, un léger redressement des grands déséquilibres qui pèsent sur les mon-naies et sur la conjoncture inter-

On reste malgré tont lois de cette barre psychologique des 10 mil-itards de dollars », en deçà de laquelle les marchés monétaires devraient, selon un spécialiste, com-mencer à reprendre vraiment baisse de 3,6% des importations. Le gouvernement Reagan a-t-îl, dans ces conditions, une chance d'atteindre son objectif d'une réduction d'au moins 20 milliards de dollars cette année du solde négatif de la balance commerciale?

Un consensus est appara an som-met des pays industriels qui s'est déroulé cette semaine à Venise pour

blesses des produits américains sur les marchés étrangers. Car la courbe en J. qui, dans un premier temps, goufle la valeur des importations masque encore l'évolution réelle des échanges. En volume, les exportations out progressé de 3,9 %.
Cette tendance illustre la correction
des deux facteurs qui out provoqué
la rapide détérioration du commerce extérieur américain, une l'orte croissance et un doilar surévalué.

Pour que cette correction joue pleinement, maintenant que le dollar a, de l'avis général, atteint un niveau acceptable, il faudrait que la consommation ne reprenne pas d'îci à la fin de l'anée. Le tassement des dépenses des consommateurs au consentant des ris derniers roits a constitue. cours des six derniers mois a consti-tué un frein à la boulimie d'achats de produits étrangers des Américains. Le taux d'épargne des ménages par rapport à leurs revenus étant tombé très bas, 3,9 % en 1986, la piupart des analystes tablent sur une accalmie de la consommation. Mais il faudra encore de longs mois avant que cette « sagesse involon-taire », selon un expert, ne se traduise dans les statistiques du com-merce extérieur. Comme il faudra un long délai avant que la reprise des investissements prévus par les entreprises (+ 2,8 % en 1987 contre - 3,1 % en 1986) apporte aux Etat-Unis un renouveau de compétitivité que le seul atout monétaire ne peut lui offrir.

FRANÇOISE CROUIGNEAU.

#### **AFFAIRES**

#### La Société générale privatisée

#### L'intérêt des Français semble s'émousser

La Société générale va donc passer dans les mains des particoliers. Suivant une procédure désormais bien rodée, le ministère desormans tren rodee, le ministère de l'économie a publié, le vendredi 12 juin dans l'après-midi, un communiqué indiquant les conditions de la vente de la Société générale au public. Le prix de chacune des 20,9 millions d'actions proposées sur le marché français a été fixé à 407 le 1 l'aften untificue de marché. 407 F. L'offre publique de vente débutera lundi pour s'achever

quinze jours après, le 27 juin. Comme dans les privatisations pré-cédentes, une partie du capital a été vendue au préalable et de gré à gré à des investisseurs qui, s'engageant à conserver leurs actions achetées à un prix de 5 % supérieur à celui offert au public pendant au moins deux ans, ont constitué le groupe des actionnaires stables. Ce «noyau dur» est composé, dans le cas de la Société générale, de dix-neuf investisseurs qui possèdent au total 20 % du capital. Les choix faits par M. Edouard Balladur, le ministre d'Esta, sont très classiques.

Il s'agit à nouveau d'un ensemble très émietté, chacun des investisseurs a obtemu un bloc d'actions représentant entre 0,5 et 2 % du capital. Se retrouvent au sein de ce groupe des indus-triels (Rhône-Poulenc, la Compagnie générale d'électricité, la Compagnie générale des caux...), des investisseurs institutionnels, comme les sociétés d'assurances (les AGF, le GAN,

FUAP) ou des fonds d'investissements (Frandev, de M. Pierre Moussa, Pancien président de Paribas, Marcean L'Etat, enfin, conserve provisoire-Investissements de M. Georges Pebereau, l'ancien président de la CGE), des français mais également quatre investimeurs étrangers avec, en parti-culier, un japonais, l'assureur Meiji Mumal Life Insurance.

A côté des 11 millions de titres attribués à ces gros investisseurs et des 20.9 millions d'actions proposées an

L'Etat, enfin, conserve provisoire-ment 2,7 millions d'actions pour la dis-tribution d'actions granutes à l'intention de ceux des petits porteurs qui conserveront leurs titres au moins dix-huit mois.

#### La Bourse 32010EL

20.9 millions d'actions proposées au public, l'Etat en destine 4,3 millions aux salariés et anciens salariés du goupe, dans les conditions avantageuses déjà pratiquées lors des privatisations précédentes. En outre, 6,9 millions d'actions seront mises sur le marché financier international, aux

### Un noyau dur sans surprise

capital de la banque. Les investisseurs reterues sont AGF Via, la Compagnie électro-financière (du groupe CGE), la Compagnie financière pour l'industrie chimique (du groupe Rhône-Poulenc) et le GAN, sui définationne de la compagnie financière pour l'industrie chimique (du groupe Rhône-Poulenc) et le GAN, sui définationne de la compagnie de la compagn groupe intervoluent et le davi, qui détiendrant chacur 2 % du capital. La société d'assurance anglaise Commercial Union et l'assureur japonais Deiji Mutuel Life Insurance détiendront chacun 1,9 % du capital ; la Caisse nationale de

prévoyance Saint-Honoré Matignon et l'UAP se sont vu accorder 1 % du capital, le groupe des Populaires d'assurances-vie 0,7 %. Enfin la banque espagnole Banco di San-tander, la Caisse nationale de pré-voyance des ouvriers du STP, la Compagnie original des entre la voyance des ouvners du 81P, la Compagnie générale des eaux, la Compagnie générale d'industrie et de participation Frandev, la Garantia mutuelle des fonctionnaires, Gene-rali France, Marceau Investisse-ments et Organic complémentaire ont été dotés chacun de 0,5 % du L'état de la Bourse, très morose depuis quelques semaines, ne devrait guère contribuer à le raviver.

Si la mobilisation de trente-quatre mille personnes de la Société générale pour vendre aux guichets de la banque ses titres ne fait pas de doute - elles ont bénéficié, dans ce but, d'une prime exceptionnelle (le Monde affaires du 13 juin). – en revanche, les agents des antres réseaux bancaires (BNP, Crédit (vormais...) ne seront sans doute nas très agressifs dans le promotion d'un

Certains s'interrogent enfin sur les conséquences de l'information concer-nant le contrôle fiscal en cours à la Société générale. Tous les établi Société générale. Tous les établisse-ments bancaires font l'objet très régu-lièrement (environ une fois tous les quatre ans) d'un contrôle fiscal. Le dernier opéré à la Société générale date de 1981. D'après le quotidien Libération du 12 juin, celui en cours pourrait conduire à un redressement de l'ordre de 600 millions de francs. Si l'on se refuse à commenter ce chiffre su sière de le bronne con repealle que au siège de la banque, on rappelle que, en tout état de cause, les provisions sont constituées pour couvrir ces éventuels redressements. On ajoute :
- Toutes les données chiffrées concer-nant ces contrôles ont été communi-quées aux experts et auditeurs qui ont eu à étudier les comptes de la société pour sa privatisation. »

ERIK IZRAELEWICZ.

★ L'histoire et la stratégie de la Société générale seront retracées dans « le Monde de l'économie » du mardi 16 jula.

AVIS FINANCIERS DES SOCIÉTÉS

Cet emprunt ayant été entièrement souscrit, le présent avis est publié à titre d'information seulement.

# BFCE

Emission - mai 1987

ECU 100,000,000

### **BANQUE FRANÇAISE DU COMMERCE EXTERIEUR**

Obligations 45% échéance 1994 avec Bons portant sur l'achat d'Or au prix de U.S. \$510 l'Once Troy

Emprunt international garanti inconditionnellement par

l'Etat Français

Salomon Brothers International Limited

Banque Nationale de Paris

Banque Bruxelles Lambert S.A.

Banque Demachy et Associés.

Banque de Neuflize, Schlumberger, Mallet

**Banque Stern** 

La Compagnie Financière Edmond de Rothschild Banque

Crédit Commercial de France

Crédit Lyonnais

**Dresdner Bank Aktiengesellschaft** 

Kredietbank International Group

Sanwa International Limited

Société Générale

Sumitomo Finance International

#### **BOURSE DE PARIS**

La corbeille est renversée. A l'issue des quatre séances hebdomadaires (le lundi de Pentecôte était chômé Rue Vivienne), la cote est revenue à son nivean du début de l'amée. Après avoir atteint des sommets le 26 mars, à 460,4, l'indice de la Compagnie des agents de change (CAC) a subi un compte à rebours accéléré. Il s'établissait le 12 juin à 409,7. En l'espace de deux mois et demi, la Bourse a vu foudre son avance comme neige au soleil, per-dant au total 17 %. La semaine écoulée s'est soldée par un nouveau recul, certes limité, de 1,5 %. Sous les lambris du palais Bronguiart, les professionnels se demandent com-bien de temps encore va durer ce jeu de l'oie.

Dans le camp squelettique des optimistes, le discours ne varie pas d'un pouce : le marché balssera de 2 à 3 % avant de toucher son plus bas. Il remontera ensuite pour effec-tuer sa hansse d'été, porté par un nouveau courant d'achats que le niveau attractif des cours ne manquera pas de susciter. Scénario séduisant, à qui il manque cependant la première ébauche de mise en scène.

Le bataillon des pessimistes, qui va grossissant, broie du Le hataillon des pessimistes, qui va grossissant, broie du noir. Les étrangers ne savent plus prononcer le verbe acheter. Ils déclinent en revanche allègrement le verbe vendre. Chaque fois qu'un sursant technique se dessine, les prises de bénéfice se multiplient. Ce n'est pas encore le sauve-quipeut. Mais les lambris sentent déjà le roussi, et le salmigondis politique qui se prépare pour la rentrée freine les appétits des meilleures fourchettes du Palais. « Nous avons acheté de l'espoir pendant des mois, confiait ces jours-ci un habitué de la corbeille. La conjoncture n's pas tenn toutes ses nramesses. Il est tenne de se désenvance. » tenn toutes ses promesses. Il est temps de se désengager. »

Il est vrai que la semaine passée a apporté son lot de convenues à la communauté financière. Le sommet de Venise des sept pays industrialisés apparaît déjà aux yeux venuse des sept pays industrianses apparant de la aux yeux des boursiers comme un non-événement. Une nouvelle tension sur les taux a provoqué un affolement général, mardi, sur le MATIF (marché à terme des instruments financiers), où les variations étaient spectaculaires. Si le calme est ensuite revenu, l'alerte a été chaude.

### Le jeu de l'oie

Comme chacun le pressentait depuis plusieurs semaines, la Bourse souffre, en réalité, d'« overdote ». Les privatisations, les augmentations de capital et les introductions répétées de sociétés à la cote (sur le second marché en particulier) n'out cessé de pomper les liquidités disponibles. Sollicités sans répit, les investisseurs out appris à faire preuve d'une sélectivité accrue. Sur les quelque deux mille valeurs inscrites, une cinquantaine seulement éveillent un réel intérêt. Les boos résultats des sociétés en 1986 sout les parament disfrés, de même que les permectives favorables. largement digérés, de même que les perspectures accurates de nombreuses entreprises pour 1987. « Tout est dans les cours », entend-on dans les travées. ent digérés, de même que les perspectives favorables

A l'occasion d'une conférence consacrée au risque bour-sier, un banquier a d'ailleurs mis l'accent sur « la trom-peuse sécurité des prévisions de résultats » faites par les analystes. Selon lui, en septembre de l'exercice en cours, le risque d'erreur était de 10 % sur la moitié des estimations, et de 20 % sur 20 % des estimations. et de 20 % sur 30 % des estimations!

Au moment où la Bourse montre de sérieux signes de malaise, les professionnels s'interrogent sur le comporte-ment que vont adopter les nouveaux venus, les petits por-teurs amenés par la vague des privatisations. Pour l'agent de change Bertrand de Virieu, qui interrenait lors de la conférence sur le risque financier, une forte baisse du mar-ché ne devrait pas être le fait des petits actionnaires. Leur nombre est certes passé de 1,5 million à 9 millions entre 1980 et aujourd'hui. Mais ces derniers ne représentent que 20 milliards de francs, pour une capitalisation boursière qui avolsine à Paris 1 200 milliards de francs.

Les novices de la Rue Vivienne out cependant quelques raisons de s'alarmer. Arrivés à la Bourse au plus fort de la hausse, ils n'out jamais fait l'expérience d'une baisse sévère et durable. Seront-ils fidèles à l'entreprise qu'ils out

#### Semaine du 9 au 12 juin

choisie si le marché poursoit su décrue? Sollicités par

choisie si le marché poursoit sa décrue? Sollicités par d'autres placements redevenus attrayants (métaux précieux, insuobilier à Paris), nombre de petits et moyens actionnaires commencent à regarder la cote avec perplexité. L'idée de payer davantage pour la Sécurité sociale les rend plus prudents face aux placements à haut contens spéculatif. Le souci de limiter son risque et de pouvoir disposer rapidement des fonds investis est permanent.

Tout occupés à évaluer la durée de leur purgatoire, les boursiers n'ont prêté qu'une attention distraite au dénousment de l'OPA lancée début avril sur Duffour et Igon. Comme on le pressentait depais plusieurs jours, c'est finalement la firme saédoise AGA qui a pris le contrôle de la société française de gaz industriels. AGA s'est assuré 52% du capital en montant les enchères à 4410 F par action, alors que le dernier cours coté s'élevait à 856 F. Union Carbide France, Carbaros Metalleos (Espagne) et Inde (RFA), qui souhaitaient s'implanter ou se développer sur le marché français des gaz industriels en s'offrant Duffour et Igon n'out pu s'aligner sur les offres d'AGA. Igon n'out pu s'aligner sur les offres d'AGA.

Igon n'out pu s'aligner sur les offres d'AGA.

La fin de ce loug femilleton mise à part, les fidiles de la Rue Vivienne sont restés sur leur faim au cours de cette brère semaine. Il a failn attendre la dernière séance pour voir Dassault se donner en spectacle, à l'instar de l'avion de combat Rafale qui retient l'attention des pouvoirs publics. En hansse de 6% vendredi, le titre de la société d'aviation a devancé Matra. La SCOA, qui va reprendre la distribution d'un dividende après une interruption de dix ans, a aussi été recherchée. On a, en revanche, noté en début de période la faiblesse persistante du titre Bouygues, dont le cours est tombé un moment sous la barre des 1000 F, avant de se redresser dans les dernières séances. Les Maisons Phénix ont cédé 16% dans la seule journée de vendredi. Le marché s'attendait à l'annonce prochaine de fortes pertes. Dans un contexte économique incertain, dominé par les perspectives d'une croissance faible (+ 1,3% en 1987, selon le Bureau d'informations et de prétortes pertes. Dans un contexte économique incertain, dominé par les perspectives d'une croissance faible (+ 1,3 % en 1987, selon le Bureau d'informations et de prévisions économiques), l'heure est plus que jamais à la pra-dence et à la sélectivité.

ERIC FOTTORING.

12-6-87 Diff.

12-6-87 DHL

500 + 5

1 150 211 2 014

Cours Cours 5 join 12 join

**32 700** 

**86 200** 

MARCHÉ LIBRE DE L'OR

Valeurs diverses

Agence Haves .....
Agence Haves .....
Arjonari ......

Bic 625
Bis 1 389
CGIP 1 429
Cinb Méditerranée 594
Estilot 3 520
Europe 1 699
Hachette 2 900
L'Air liquide 671
L'Orfail 4 659

(1) Coupon 16,50 F.

Bongrain
BSN
Carrefour
Casino
Euromarché

Enromsrebé
Gnyanne et Gase.
Lesicur
Marteil
Moèt-Hennessy
Nestié
Occidentale (Gie)
Olida-Caby
Pernod-Ricard
Promodès
Sc-Louis-Boachon
CS. Samjonet

Or Sa fidio to barre) ...

— (dio en lingat) ...

Pièce française (20 tr.) ...

Pièce subse (20 tr.) ...

Pièce latine (20 tr.) ...

• Pièce tantalemne (20 tr.) ...

rversia Cilzobeth II .

12-6-87 Diff.

123 3 199

12-6-87

371,50

562 - 7 123 + 5 199 + 77 49,20 - 2,40 100,50 - 2,50 1,28 inch.

Diff.

ÉTRANGÈRES **NEW-YORK** Reprise

BOURSES

Le redressement s'est confirmé la semaine passée à Wall Street, malgré-les nombresses prises de bénéfice qui ont parfois pesé sur la tendance, dans un marché acuf. L'indice Dow Jones des trente valeurs industrielles a gagné 51,58 points d'un vendredi à l'antre, pour terminier à 2377,73 (contre 2326,15). L'indice des transports a même battu un record absolu.

même battu na record absolu.

Les entreprises américaines vont en outre amonorer hiembt leurs résultan financiers du second trimestre. On pense à Wall Street que ces nouvelles seraient dans l'ensemble favorables.

Antres facheurs positifs, le déficit de la baissee commerciale a'est rétréei un mai (à 13,32 milliards de dollars) et les priz de grou n'ont augmenté que de priz de gros n'on augment que de 0,3 % (course 0,7 % en avril).

|                                     | Cours<br>5 juin   | Court<br>12 juin  |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Altos<br>Allegis (cs-UAL)           | 297/3             | 53 1/4<br>91 3/8  |
| ATT                                 | 25 5/8            | 261/2<br>463/8    |
| Social Man Bank                     | 461/4<br>393/8    | 421/8             |
| De Poet de Nemotis<br>Esteman Kodak | 78 1/8            | 1145/8<br>825/8   |
| Exce                                | 87 1/4<br>93 5/8  | 29 3/8<br>93 3/8  |
| Ford<br>General Electric            | 23                | 54                |
| General Motors                      | 61/4              | 637/8<br>665/8    |
| IBM                                 | 159.7/8<br>56.7/8 | 156 5/8<br>56 7/8 |
| Mobil O2                            | 48 1/4<br>68 5/8  | 49 1/4<br>79 1/4  |
| Püzer<br>Schlamberger               | 43 1/4            | 443/2             |
| Texaco                              | 35 1/8            | 387/8<br>251/2    |
| USX                                 | 31 1/2<br>61 5/8  | 31 5/8<br>64 3/4  |
| Xerex Corp                          | 77                | .79 1/8           |

#### LONDRES **Nonvenu** гесого

Le Stock Exchange a salué, cetto semaine, la nouvelle victoire de Ma Thatcher sex élections législatives, pour la troisième fois consécutive. Vendredi maria, les cours se sont littéralement envoirs. Les marchés de la City tenient envises. Les insectes de la Chy étaient restés ouverts toute la mit, dans l'anticipation d'une forte demande des clients auséricains et japonais, Parmi les valeurs en forte progression figuralent celles des sociétés privatisées par les conservateurs (British Telecom, British Gas, British Airways), et celles liées à la défense (Plessey).

Indice de 12 juin : industrielles, 17679 (contre 1729,9 le 3 juin) ; fonds d'Etat: 92,70 (contre 92,15) ; mines d'oc.,409,3 (contre 998,3) .

| - |                                   | Cours<br>5 juin     | Cours<br>12 juin |
|---|-----------------------------------|---------------------|------------------|
|   | Boecham                           | 551<br>527          | 571<br>574       |
|   | Brit. Petroleum<br>Charter        | 360 1/2             |                  |
| - | Courtsulds<br>De Beers (*)        | 477 1/2             |                  |
|   | Free Gold                         | 15 3/4<br>16 45/64  | 17 35/6          |
|   | Gr. Univ. Stores<br>Imp. Chemical | 19 3/4<br>14 19/32  | 24 21/6          |
|   | Shell<br>Unilever                 | 13 7/32<br>31 51/64 | 32 61/6          |
|   | Viciners<br>War Long              | 194<br>39 15/16     |                  |

25 10 2

7.50

7 to 1 to 2

#### FRANCFORT Bien oriente.

La Bourse de Franciore s'est montrée

La publication, au milieu de la PNB ouest-ellemand au premier trimes-tre n'a pas eu d'influence sur le marché, car elle avait été largement anticipée. Des données cucourageantes concernant la production industrielle et les entrées de commandes out eu, elles aussi, peu d'impact, la poursuite de la baisse du dollar à l'issue du sommet de Venise poussant les investisseurs à la prudence.

Indice de la Commerzbank da 12 juin : 1 746 (contre 1 739,9 le 5 juin).

|                                                              | Cours<br>5 juin                                                             | Cours<br>12 juin                                                                  |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| G SF yer ommerzbank onschebenk echst onsen omengan lieswagen | 310,50<br>287<br>312<br>247<br>594<br>272<br>495<br>154,80<br>699<br>376,60 | 309,76<br>295,3<br>317,40<br>250,50<br>571,5<br>275 3<br>433<br>155<br>696<br>376 |
|                                                              |                                                                             | -                                                                                 |

#### TOKYO

La Bourse de Tokyo a une nouvelle fois battu des records la semaine dernière. Après deux jours d'attentisme 
pendant le sommet de Venise, – les 
moestisseurs sont revenus à l'achet, anticipant une nouvelle réduction du tanx 
de l'escompte par la Banque du Japon 
en vue d'attéauer l'impact de la nouvelle en vue d'atténuer l'impact de la no hausse du yen (ace an dollar.

Indice Nikkei: 25 894,27 (contre 25 316;30 le 5 juin); indice général du 12 juin: 2 255,67 (contre 2 180.01).

| 15,00,000 (C                                                                                                                       | MUEZ-19                                                                 | 0,01,                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                                                                                                    | Cours<br>5 juin                                                         | Co<br>12                              |
| Akai<br>Bridgestone<br>Canon<br>Feli Bank<br>Honda Motors<br>Matsushina Electric<br>Minsubashi Heavy<br>Sony Cort<br>Toyota Motors | 451<br>1 006<br>895<br>3 859<br>1 510<br>1 890<br>690<br>3 206<br>1 830 | 11<br>9<br>40<br>17<br>19<br>.6<br>37 |

| est ensmit test                         |                       |                  |                                            |                      |                                     |
|-----------------------------------------|-----------------------|------------------|--------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| Filatures, texti                        | les, mo               | igasins          | Matériel élect                             |                      |                                     |
|                                         | 12-6-87               | Diff.            | services public                            | 8                    |                                     |
| André Roudière                          | 329<br>1 900          | + 4,             |                                            | 12-6-87              | Diff.                               |
| Agache (Fin.)                           | 532                   | + 3              | Alcatel                                    | 2 348                | - 107                               |
| CFAO                                    | 1 862<br>2 820        | - 48<br>- 135    | Alsthom-Atlantique .<br>Crouzet            | 401,80<br>295        | + 6,80                              |
| Darty                                   | 417                   | + 17             | Générale des Esux                          | 1 225                | - 43                                |
| DMC                                     | 578<br>1 285<br>2 970 | + 4              | fatertechnique                             | 952                  | - 11<br>+ 20                        |
| La Redoute (1)                          | 2 970                 | + 34<br>- 132    | TTT                                        | 353                  | + 5,50                              |
| Nouvelles Galeries<br>Printemes         | 598<br>734            | - 22<br>- 6      | Legrand                                    | 5 290<br>1 465       | - 15                                |
| SCOA                                    | 130                   | + 8,50           | Matra                                      | 2 345                | - 80<br>- 15<br>+ 75<br>- 99<br>+ 3 |
| (1) Coupon 8 F.                         |                       |                  | Merlin-Gérin<br>Moteurs Leroy-Somer        | 735<br>105.10        | + 3                                 |
| Produits chimi                          | ques                  |                  | Moulinex PM Labinal                        | 729                  | + 25                                |
|                                         | 12-6-87               | Diff.            | Radiotechnique<br>Schlumberger             | 1 470<br>270         | + 6                                 |
| Inst. Mérieux                           | 4 940                 | - 90             | SEB                                        | 855<br>2 295         | + 25                                |
| Labo, Bell                              | 1 843                 | - 90<br>- 67     | Siemens                                    | 500                  | ~ 10                                |
| Roussel UC                              | 1 486<br>976          | + 1              | Télémée. Électrique .<br>Thomson-CSF       | 2 920<br>1 408       | + 20<br>- 12                        |
| Bayer                                   | 1 051                 | + 38<br>+ 22     |                                            | 2 400                |                                     |
| Imp. Chemic                             | 908<br>144.50         | + 14             | (1) Coupen 6 F.                            |                      | L12                                 |
| Norsk Hydra                             | 178,50                | - 1,50           | Bâtiment, trav                             | aux pu               | orica                               |
| Métallurgie                             |                       |                  |                                            | 12-6-87              | Diff.                               |
| construction m                          | écaniq                | ue               | Anxil d'entrepr                            | 1 360                | + 15<br>- 30                        |
|                                         |                       |                  | Ciments Français                           | 1 041                | + 38                                |
|                                         | 12-6-87               | Diff.            | GTM                                        | 2 175                | + 10<br>+ 5                         |
| Alspi                                   | 461<br>1 230          | - 11             | J. Lefebvrc                                | 2 650                | + 13                                |
| Avions Dassault-B  <br>Chiers-Châtillon | 81,20                 | + 72             | Lafarge                                    | 1 525<br>85          | + 70<br>36<br>+ 13                  |
| De Dietrick                             | 2 310<br>1 522        | + 75<br>- 99     | Poliet et Chausson                         | 2 215                | + 13                                |
| Fives Lille                             | 196                   | + 1              | SCREG                                      | 726                  | - 7,10                              |
| Marine Wendel<br>Penboëi                | 1 425                 | + 9              |                                            | -                    |                                     |
| Pengeot SA                              | 1 501                 | - 18             | Valeurs à reve                             | nu fixe              |                                     |
| Poclain                                 | 17,20<br>3 501        | + 0,10           |                                            | 12-5-87              | Diff.                               |
| Strafor                                 | 665                   | ÷ 15             | 41/2%1973                                  | 1931                 | 16                                  |
| Valéo                                   | 565<br>70             | ÷ 10             | 7 % 1973                                   | 8 930                | 10                                  |
|                                         |                       |                  | 10,30 %1975 PME 10,6 % 1976                | 100,36               | 0,36                                |
| Mines d'or, die                         | <i>imants</i>         |                  | 8,80 % 1977                                | 126,03               | 0,03                                |
|                                         | 12 6 02               | 200              | 9,80 % 1978                                | 102,46 -<br>101,30 - | 0,10                                |
|                                         | 12-6-87               | Diff.            | 9 % 1979                                   | 99,80                | inch.                               |
| Angle-American                          | 150 50<br>683         | + 11 + 29        | 10,30 % 1979                               | 103,68               | 9,32                                |
| Buf. Gold M                             | 135,20                | - 2,28           | 16,75 % 1981                               | 101,70 -<br>101,83 - | 0.24                                |
| De Beers<br>Drief, Cons                 | 71,80<br>149          | + 2,60<br>+ 2,80 | 16,20 % 1982                               | 115,96 -<br>117,98 - | 0.27                                |
| Gencor                                  | 105,10                | + 4,10           | 15.75 % 1982                               | 113,30 -             | 6,07                                |
| Gold Field                              | 165,30<br>93,40       | + 0,96           | CNE 3 %                                    | 101,38 -             | - 38<br>- 9.05                      |
| Harmony                                 | 885<br>188            | - 5              | CNB Parities 5 000 F<br>CNB Suez 5 000 F . | 102,05 -             | 0,05                                |
| Western Deep                            | 373                   | + 5              | CNI 5 000 F                                | 102,10 -             | 6,18                                |
|                                         |                       |                  |                                            |                      |                                     |

#### Le second marché accueille son 200° pensionnaire

La deux centième entreprise fournies per la Chambre syndifrançaise sera Introduite le marché, un peu plus de trois ans après sa création, le 1º février 1983. Depuis la première introduction, celle de la société Zodiac, le second marché a connu une explosion spectaculaire. Après la cotation lundi 15 juin, à Bordeaux, de Lectra Système, ce sera au tour des laboratoires Boiron de franchir le pas dès le lendemain, sur le second marché de Lyon. Si on ajoute les quelques sociétés venues du marché hors cote spédes la semaine prochaine deux cent six sociétés françaises : cent trente-quatre à Paris, trente-neuf à Lyon, dix à Nantes, sept à Lille et à Nancy, six à Bordeaux et trois à Marseille.

La capitalisation du second marché (cours multiplié par le nombre d'actions) est de l'ordre de 165 milliards de francs. Ce chiffre est déjà considérable puisqu'il représente plus de 10 % de la capitalisation du marché official (1 116 milliards de france). Selon les informations

cale, les transactions mensuelles sur le second marché atteignent 6 milliards de francs depuis le début de l'année. Pour les sociétés qui ont choisi d'entrer en Bourse par cette voie, les formalités d'accession sont considérablement simplifiées en regard de celles exigées sur le marché officiel, en matière d'information notamment. Les firmes introduites - en général des PME - ne sont en outre tenues de mettre à la disposition du public que 10 % de leur capi-

Si l'enthousiasme des professionnels et du public ne se dément pas pour le second marché (celui de Lyon apparaît comme le plus actif), on s'interroge aujourd'hui sur les effets pour la tendance boursière de la multiplication des introductions. Les liquidités des investisseurs sont, chaque fois, très sollicitées. Jusqu'à présent, le marché a toujours montré des capacités d'absorption supérieures aux quantités de papier offert. Mais gare à l'indigestion !

#### Mines, caoutchouc, Banques, assurances sociétés d'investissement outre-mer

|                     | 12-6-87 | 1                                            | Diff. |
|---------------------|---------|----------------------------------------------|-------|
| Beil Équipement (I) | 400,10  | -                                            | 2,20  |
| Bancaire (Cie)      | 693     | +                                            | 12    |
| Cetelem             | 825     | <b>I</b> –                                   | 24    |
| Chargeurs SA (2)    | 1 370   | <b> -</b>                                    | 3     |
| CFF                 | 1 160   | <b> -</b>                                    | 8     |
| CFI                 | 581     | [—                                           | 4     |
| Enrafrance          | 2 455   | +                                            | 30    |
| Hémin (La)          | 756     |                                              | 38    |
| imm. PlMoncean      | 448     | +                                            | 16    |
| Locafrance (3)      | 621     | <b>I</b> —                                   | 6     |
| Lociodus            | 878     | +                                            | 7     |
| MGdi                | 1 411   | -                                            | 39    |
| Midland Bank        | 379.30  | _                                            | 20.80 |
| OFP                 | 1 660   | +                                            | 40    |
| Paris, de réese     | 640     | -                                            | 20    |
| Prétabail           | 1 315   | _                                            | 5     |
| Schneider           | 483     | _                                            | 42    |
| UCB                 | 317.50  | +                                            | 3.30  |
| 000                 |         | <u>.                                    </u> |       |

#### 495 530 1 800 105 790 115 Petroles B.P. Primagaz Raffinage Royal Dutch (1) Coupon 5 F.

Michelin Mia Penarroya

RTZ .....

Pétroles

| LUI | ME DES T | RANSAC    | TIONS (er | milliers o | le francs) |
|-----|----------|-----------|-----------|------------|------------|
|     | 8 juin   | 9 juin    | 10 jain   | 11 juin    | 12 jain    |
|     | -        | 1 359 526 | 1 817 085 | 1623633    | -          |

| RM         | -         | 1 359 526  | 1817085      | 1623633    | -       |
|------------|-----------|------------|--------------|------------|---------|
| Comptant   |           |            |              |            |         |
| R. et obl. | -         | 9 327 536  | 7 664 362    | 9777362    | -       |
| Actions    |           | 513 650    | 747 451      | 538 785    | -       |
| Total      |           | 11 200 712 | 10 199 098   | 11 939 780 | ~       |
| INDICE     | ES QUOTTO | IENS (INSI | EE base 100, | 31 décembr | e 1986) |
| Françaises | _         | 102        | 100,3        | 101        | -       |
| Etrangères | - 1       | 116,4      | 117,2        | 117,4      | -       |
|            | COMPAGN   | TE DES A   | GENTS DE     | CHANGE     |         |

(base 100, 31 décembre 1986) - | 414,2 | 407,7 | 408 (base 100, 31 décembre 1981) 1 102 | 101.1 | 102,7 | 102,4

MATIF

#### Notionnel 10 %. - Cotation en pourcentage du 12 juin 1987 **ÉCHÉANCES** Sept. 87 Déc. 87 Mara 88 103,45 Premier ..... 103.60 103,05 103,60 haut ..... 103,30 103,80 103,70 103,50 103,40 103,30 bes ..... 103,45 aia ..... 103,30 103,75 103,70 103,50

103,30

#### A TRAVERS LES ENTREPRISES

103,75

103,70

103.55

#### Airbus : nouvelles menaces américaines

Le gouvernament américain a lancé, le vendredi 12 juin, un nouvel avertissement à la France, à la RFA et à la Grande-Bretagne à propos du soutien financier direct que ces pays accordent à Airbus Industrie pour le lancement des avions A-330 et A-340. Les Etats-Unis s'interrogent sur la rentabilité de ces programmes au vu des «sommes gigantesques débloquées aux frais du contribuable» par ces trois pays, a déclaré M. Cleyton Yeutter, représentant spécial du président Ronald Reagan pour le commence. Il s'agit de savoir si « le lancement [des nouveaux avions] est économicuement viable au recard de critières commerciaux normaurs et nomiquement viable au regard de critères commerciaux normeux.» et « compatible » avec les règles de concurrence du GATT.

#### **Paribas** entre dans le capital de CDF-Chimie

CDF-Chimie va ouvrir le capital de sa filiale Lorilleux International (emballage, encre pour la presse) à deux filiales du groupe Paribes, le Compagnie industrielle et financière de Saulnes et Nord-Est. Le capital de Lorilleux, pour ce faire, sera augmenté de 120 millions de francs. Les deux filiales entreront ainsi à hauteur de 10 % chacune. Lorilleux a réalisé en 1986 un chif-fre d'affaires consolidé de 1 milliard

#### AGA remporte la bataille sur Duffour et Igon

La firme suédoise AGA a rem-porté la bataille pour le contrôle de l'entreprise française de gaz indus-triel Duffour et Igon (385 millions de francs de chiffre d'affaires). Depuis le début avril, quatre groupes se disputent à coup d'OPA et de contre-OPA le contrôle de cette entreprise. AGA, qui avait offert 4 410 F par action, avait reçu il y a quelques jours l'appui du conseil d'administration de Duffour et Igon, dont il s'est finalement assuré 52 % du capital.

|   | Deni-couve Pièce de 20 do | iters<br>eck<br>erks | 383<br>3 040<br>1 440<br>1 437<br>3 280<br>615<br>831<br>340 | 357<br>3 030<br>1 440<br>902<br>3 296<br>61E.<br>530<br>231 |
|---|---------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1 |                           |                      | ES VARIATI<br>OMADAIRE                                       |                                                             |
|   | Valoure                   | Harma                | Valeurs                                                      | Brise                                                       |

| Europe 1 + 3,                                    | 2 BP France 7.2                                             | ł  |  |  |  |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----|--|--|--|
| VALEURS LE PLUS ACTIVEMENT<br>TRAITÉES AU RM (*) |                                                             |    |  |  |  |
| · 4                                              | Note de Val. cu<br>titres cap. (F)                          | ŀ  |  |  |  |
| CGE Pengeot Michelin                             | 510 514 166 463 636<br>64 855 97 543 82<br>17 575 54 538 13 | si |  |  |  |
| CCf<br>C= Bancaire<br>BSN                        | 404 765 51 315 16                                           | 5  |  |  |  |
| Saint-Gobain                                     | - 90 668 38 283 [34                                         | 6  |  |  |  |
| Carrefour<br>Ce da Midi<br>Ecco                  | 10 681 24 920 494                                           | 4  |  |  |  |
| Chargetts                                        | 17 300 24 048 710                                           | 머  |  |  |  |

(\*) De Sjule au. 11 juin 1987.



2,50 %. Lorsqu'on constate l'attrait

continu pour le papier-action, on ne peut s'attendrir sur le sort pitoyable

des certificats d'investissement de

l'ineffable M. Bouygues. Ils étaient

tombés jeudi à 810 francs français,

soit une décote de près de 25 % par

rapport au prix d'émission de 1 085 F. La communauté internatio-nale des investisseurs ne peut même

plus, à l'instar de Caton l'Ancien,

s'écrier : « Delendus Franciscus. »

Ce dernier y parvient, en effet, par-

mance. La participation des ban-

faire très rapidement tache d'huile.

faitement bien tout seul.

### Crédits, changes, grands marchés

#### L'EUROMARCHÉ

OURSES

77.75 74 .

### Des actions, toujours des actions

Le prix de 407 francs français nationalement, les Japonais n'étant 1992 d'acquérir une action Tokyu pas les derniers en la matière. de la Société générale a été consi-déré comme très raisonnable par le marché international des capitaux, à qui 6,9 millions de titres ont été réservés. Le premier cours de marché gris établi dès vendredi après midi par la Chemical Bank à Genève était de 460-480 F. Il pent sembler légèrement excessif compte tenu du trop important écart de 20 F qui sépare le prix demandé de celui offert. Il serait, peut-être, plus réaliste de tabler sur un cours de l'ordre de 450-460 F, voir 445-455 F, pour refléter la valeur réelle de l'action Société générale. Celle-ci ne peut en aucun cas être inférieure à 450 F si, comme l'a très bien analysé la firme londonienne Cazenove, on estime que la valeur du seul patrimoine de la banque française, sans tenir compte de la valeur de son fonds de commerce, est au minimum de 410 F. Sur ces bases, il est certain que les institutionnels français s'empresseront d'acquérir tout le papier qu'ils peuvent jusqu'à 450 F.

Pour sa part, la tranche internationale était d'ores et déjà très largement sursouscrite avant même qu l'opération ne soit lancée. La Société énérale bénéficie d'une excellente image de marque à l'étranger, où sa prudente politique en matière de converture de créances douteuses a été vivement appréciée. L'engoue-ment pour le titre s'est, en outre, avert particulièrement vif au Benelux. Du coup, plusieurs banques ont décidé, face à la très forte demande dont elles out fait l'objet depuis une semaine avant même que fût comu le prix définitif, de ne pas ouvrir de souscription mais de placer le papier auprès de leurs plus fidèles clients. Cela pour éviter les trop fortes réductions d'allocations comme on l'avait vu avec les privatisations françaises précédentes. A quelques devises près, tels la livre anglaise ainsi que les dollars canadien et australien, le marché euro-obligataire continue d'être délaissé par les investisseurs. Le sommet de Venise s'étant dans l'immédiat révélé d'une blondeur fadasse et les objectifs de M. Greenspan ne paraissant pas évi-dents pour l'avenir du dollar, l'intérêt se concentre sur une poignée d'autres monnaies et sur les actions.

Le sterling, à la suite de la victoire électorale remportée par les conservateurs au Royaume-Uni, s'est particulièrement mis en vedette. Pour la première fois dans son histoire, le marché des gilt-edged, c'est-à-dire des amprunts du gouvernement britannique, a fait objet de transactions extrêmement. importantes pendant toute la mit des élections. Les «gilts», tont comme les bons du Trésor américain, sont maintenant traités inter-

Chacun sait que le gouvernement anglais ne peut pas beaucoup baisser les taux d'intérêt en Grande-Bretagne par crainte de voir la masse monétaire s'emballer au-delà du raisonnable. Comme les taux britanniques sont très élevés et que les conservateurs sont assurés du pouvoir pour les cinq prochaines années. Pargent affine à Londres et provoque une surchanife du marché des « gilts ». Pour remédier à cette situation, les autorités britanniques entendent développer sur une très grande échelle le marché des émissions en eurosterlings, permettant, par exemple, le lancement d'euroemprunts de l'ordre de 500 millions de livres, voire plus.

L'avalanche d'euro-emprunts dotés de warrants-actions reflète l'appétit persistant des investisseurs pour ces derniers. Les emprunteurs japonais restent les maîtres dans ce domaine. Tokya Corp., pour ne citer qu'elle, a vu son euro-émission de 150 millions de dollars s'envoler rapidement à 105 sur le marché gris alors qu'elle sera émise à 100. A chaque euro-obligation de 5 000 dollars portant un intérêt annuel maigrelet de 1,375 %, est attaché un warrant qui permettra jusqu'en juin

endettées en devises autres que le dollar américain ou le dollar cana-

dien. Pour pallier des pertes de change qui ne font qu'empirer de jour en jour, ces sociétés s'emploient

maintenant à racheter les transac-tions concernées, même en l'absence

de toute clause de remboursement

par anticipation dans le contrat d'emprunt original. Afin d'encoura-

ger les détenteurs de papier à s'en défaire, elles offrent des primes de

remboursement alléchantes. C'est

sinsi que la société américaine Pills-

bury, le « roi du hamburger » aux

Etats-Unis, vient de proposer aux porteurs de racheter à un prix de 104,50 l'emprunt en eurodeutsche-

marks qu'elle avait effectué en 1985. Celui-ci est jusqu'en 1992,

date à laquelle il sera remboursé à 100, assorti d'un coupon annuel de

6,625 %. En offrant de racheter des

maintenant son euro-émission, Pills-

bury non sculement arrête sa perte de change mais aussi arrête l'hémor-

ragie d'un intérêt trop élevé parce qu'elle ne devrait plus consentir

La chute du dollar au cours des qu'un coupon de seulement 6 % au douze derniers mois n'a pas seule-ment eu pour effet d'éloigner les grand maximum si elle euroempruntait aujourd'hui en deutsche investisseurs internationaux des curo-emprunts libellés dans la mou-Le groupe canadien Eldorado naie des Etats-Unis, elle a égales profondément affecté les sociétés nord-américaines qui, an cours des ans, se sont fortement curo-

Nuclear a également proposé aux porteurs de racheter immédiatement à un prix de 102 son émission de 100 millions de francs suisses réalisée en 1981. Elle est dotée jusqu'en 1991, où elle devrait être normalement remboursée à 100, d'un coupon annuel de 7%. Aujourd'hui l'eldorado qu'est, pour les emprunteurs, devenu le marché suisse des capitaux permettrait au groupe canadien de ne plus payer qu'un intérêt d'environ 5,25 % par an.

Ce mouvement, qui paraît condamné à se poursuivre parce que de nombreux trésoriers de grands groupes américains et canadiens anticipent une baisse supplémentaire du dollar, va assécher le marché des émissions internationales es devises fortes des emorunteurs nordaméricains. En attendant, les banques ne seront pas les dernières à faire une bonne affaire. Celles qui, dans le cas de Pillsbury, se chargent d'organiser le rachat percevront une commission représentant 1 % de la valeur en Bourse des euro-

CHRISTOPHER HUGHES.

#### LES DEVISES ET L'OR

### Résistance significative du dollar

sans même attendre la fin du sommet de Venise, puis une remontée subite sur l'annonce, très attendue, des chiffres du déficit commercial des Etats-Unis, diffusés à la veille du week-end. Ces chiffres furent meilleurs, ou moins manvais, qu'on ne l'escomptait, puis-que ce déficit s'est établi en nouvelle baisse à un peu plus de 13 milliards de dollars. Du coup, la devise américaine s'est raffermie par rapport à toutes les monnaies, terminant la semaine sur une note de fermeté, qui a relativoment impressionné les opérateurs, dont la piupart, pourtant, restent baissiers à

An va de l'énorme succès rem-La période sous revue avait pour-tant mal commencé. Les marchés attendaient du sommet de Venise, à porté per sa facilité à options multiples (MOF) dont nous avions détaillé les termes dans la précéattendatent cui sommet de venue, a tort ou à raison, une mesure plus ou moins spectaculaire en faveur du dollar, bien improbable pourtant. La simple confirmation de l'accord du Louvre, signé le 22 février dernier à Paris par le groupe des Sept, les décut, de dente rubrique, Hachette a décidé d'en augmenter le montant de 50 millions de dollars pour le porter à 200 millions de dollars. En fait, le volume de fonds offerts sous la direction du Crédit Ivonnais a même que le refus opposé par l'Alle-magne à toute mesure nouvelle de excédé les 500 millions de dollars. C'est dire l'ampleur de la perforrelance chez elle. Par ailleurs, M. Henry Kaufman, gourou de Wall Street, déclarait que le remplacement ques étrangères installées en France s'est avéré extrêmement forte. A Street, dectarant que se rempiacement de M. Volcker par M. Greenspan à la présidence de la Réserve fédérale pou-vait entraîner un nouvel affaiblisse-ment du dollar à la fin de cette année. elies seules, elles fourniront quelque 55 % des capitaux retenus par Hachette au travers d'une formule ment du dollar a la în de cette année.

M. Greenspan serait peut-être tenté de laisser glisser le billet vert plus que ne l'aurait fait M. Volcker, afin de ne pas avoir à reaserrer le crédit, mesure très préjudiciable pour l'économie de son pays. Il serait assez tenté de douner un coup de pouce pour la dernière année du mandat présidentiel. M. Kaufman a évoqué des courts de l'ordre de 120 à dont la nouveauté est certaine de a évoqué des cours de l'ordre de 120 à 130 yeas et de 1,60 DM à 1,70 DM your le début de l'année 1988. Enfin à Venise, jeudi après le sommet, le pré-sident Reagan commettait un lapsus significatif. Au cours d'une conférence

le tir: « Le président Reagan a dit que nous voulons la stabilité, et ses propos dollar: point final. Les forces du marché out bon dos et on se demande si le président Reagan n'avait pas involoutairement laissé pointer le bout de

Mais, dès le mercredi, les opérateurs tournaient leur attention vers le début de l'après-midi du vendredi, heure européenne, date à laquelle devait être diffusé le montant du défi-cit commercial américain pour le mois d'avril. Il avait été de 13,6 milliards de dollars en mars et la fourchette des estimations allait de 13,6 milliards à 14,5 milliards de dollars. On savait déjà, depuis un mois, que l'excédent commercial japonais sur les Etats-Unis avait augmenté de près d'un milliard de dollars en avril, ce qui laissait mai augurer des chiffres américains. Les pronostics des opérateurs : à 13,6 milliards, l'effet sur les marchés des changes devait être neutre, à moins de 13,6 milliards de dollars il était favorable, à plus de 14 milliards de dollars il était manyais et à 15 milliards de dol-

Ce fut 13,3 milliards de dollars et le dollar se raffermit immédiatement. En outre, la hausse des prix de gros, rame-née à 0,3 % en mai à 3,07 % en avril, a fait bonne impression. A la veille du week-end, les opérateurs avaient le sentiment que les cours du billet vert actuels pendant un certain temps, jusqu'en septembre peut-être. Ils ont noté par ailleurs que l'excédent commercial japonais sur les Etats-Unis pour le mois de mai s'est contracté de 700 millions de dollars, ce qui ne laisse res tron mai préssuer des récultats de presse, il déclara: « Dans une cer-taine limite, il pourrait y avoir une certaine baisse du dollar par rapport américains pour ce même mois de mai.

Florin Lire

Une semaine intéressante pour le dux autres devises. Gros émoi sur les En Europe, la livre sterling, qui marchés des changes et rechute du bil-avait oscillé entre haut et bas, au gré let vert au-dessous de 1,79 DM et de 6 F. Aussitôt, le porte-parole de la Maison Blanche fut chargé de rectifier de 2,70 dollars pour reperdre un peu de terrain après l'annonce de la victoire de M™ Thatcher. Ce recul était dû à se référalent seulement aux forces du la rumeur d'une nouvelle baisse des marché. Nous voulons la stabilité du taux d'intérêt britanniques au lendetaux d'intérêt britanniques au lendemain des élections. A cette occasion, le très respecté Christopher Johnson, principal conseiller économique de la Lloyd Bank, estime, dans le dernier bulletin de conjoncture de la banque, que - les temps sont murs - pour une entrée de la livre sterling dans le système monétaire européen. Il suggère que cette entrée pourrait s'effectuer chain réalignement prévu par lui, du système monétaire européen, et avant la réunion du Fonds monétaire international, à la fin septembre. Selon M. Johnson, l'adhésion de la Grande-Bretagne au système monétaire européen permettrait aux taux d'intérêt britanniques de varier moins fortement et probablement de baisser encore, l'incertitude sur les variations de la livre sterling se trouvant fortement

> Vendredi après-midi, suite à l'annonce des chiffres de la balance commerciale américaine, le franc français s'est nettement raffermi par rapport à la devise allemande, qui faiblissait un peu face au dollar. A Paris, le cours du mark est redescendu audessous de 3,34 F. Phénomène qui pourrait se révéler durable si, effectivement, le dollar se maintenait pendant quelques mois au niveau atteint à la veille du week-end.

> > FRANÇOIS RENARD.

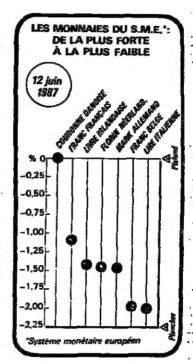

#### LES MATIÈRES PREMIÈRES

### Le sursaut des métaux précieux

vient de publier, la firme d'investissement new-yorkaise Salomon Brothers salue le retour en force des métaux précieux. Avec le pétrole, l'argent et l'or ont été, selon les analystes, les placements les plus rentables de ces douze derniers mois. Ils surclassent les actifs financiers, qui, au cours des trois années précédentes, avaient assuré les meilleurs ents. Entre mai 1986 et mai 1987, l'argent a gagné 40 %. Il arrive nettement en tête d'un classement comparant les performances de austorze types d'investissements. Avec une progression de 29 % sur la même période, l'or se classe au second rang, suivi par le pétrole

| PRODUTTS               | COURS DU 12-06    |
|------------------------|-------------------|
| Culvre la. g. (Lunius) | 945 (+ 10,5)      |
| Trois mois             | Livres/touse      |
| Alametricum (Lendres)  | 889 (+ 4)         |
| Trois mois             | Livres/temps      |
| Nickel (Lepins)        | 2 755 (+ 69)      |
| Trois mois             | Livres/tone       |
| Secre (Pais)           | 1 106 (- 12)      |
| Août                   | France/touse      |
| Cast (Louise)          | 1 293 (~ 10)      |
| Juillet                | Livres/tonse      |
| Cacao (Nes-Yot)        | 1 833 (+ 5)       |
| Juillet                | Dollars/tomps     |
| Hić (Chicago)          | 263,50 (- 1,75)   |
| Juillet                | Cenus/boisseau    |
| Mais (Chicago)         | 190,5 (+ 1,25)    |
| Juilleto               | Cents/boisseau    |
| Soja (Chicago)         | 185,7 (+ 10,8)    |
| Juillet                | Dollars/t. courte |

qui anime les opérateurs. Les craintes d'un retour de l'inflation déclenchent des achats de précaution. L'érosion du dollar est austi favorable à l'or et à l'argent. L'étude de la firme américaine indique, en revanche, que les diamants ont été le pire des investissements de ces quinze dernières années, avec un rendement annuel moyen de 4,1 %. Le meilleur rendement absolu revient aux pièces d'or et d'argent émises par le Trésor américain, avec un gain annuel de 16% sur dix sus et de 19 % ser quinze ans.

La fermeté accrue des métaux précieux, qui s'est encore confirmée cette semaine (l'once d'or terminait le 12 juin à 455,45 dollars), a déclenché une véritable ruée vers l'or dans de nombreux pays miniers. Les gisements en exploitation se multiplient en Australie, au Brésil, au Canada et aussi en Chine, où la recherche d'or par les particuliers a été encouragée au cours des dernières années. Les autorités de Pékin viennent cependant, récemment, d'interdire cette recherche individuelle de métal jaune, en raison de la contrebande qui a pris des proportions elementes.

Pour nombre de pays, du Nord comme du Sud, l'or est à l'heure actuelle une des seules matières promières (avec l'argent) dont l'extraction est rentable : le coût d'une once d'or dans une mine déjà en activité s'élève à environ 250 dollars. La marge est confortable lorsqu'il s'agit d'écouler la production sur une base de 450 dollars... Dans les années 20, Staline avait favorisé l'exploitation des gisements de Sibérie, fasciné par

Salomon Brothers explique ce le rôle qu'avait joué la ruée vers l'or nouvel attrait pour les métaux précieux par le souci de diversification Etats-Unis d'Amérique. On retrouve cet espoir de développement à tra-vers tous les projets aurifères qui se multiplient actuellement dans le

que et minière (BRGM) accomp ane activement ce phénomène. L'une de ses filiales, Les mines d'or de Cheni, vient de réussir le mois dernier son introduction à la Bourse de Toronto, où les 38 % du capital offerts à la vente ont été souscrits par le public. Avec un capital aug-menté de 38,1 millions de dollars canadiens (171,4 millions de francs), le BRGM va pouvoir réali-ser une opération qui lui est chère : exploiter le gisement d'or et d'argent de Lawyers (Colombie britamique) découvert et évalué par ses experts associés à une équipe canadies

L'activité débutera en 1989. Le

BRGM table sur une production annuelle d'environ une tonne d'or et de 30 tonnes d'argent. Cette réalisation élargit le champ d'intervention du groupe français dans le secteur surifère. Sa filiale Cheni SA détient une participation de 46,7 % dans la mine de Salsigne (Ande) et de 31,25 % dans celle da Bourneix (Haute-Vienne). Coframines, autre filiale du BRGM, est présente à de Poura (Burkina-Faso). Enfin, le BRGM est directement opérateur dans le projet de Hassai (Soudan), où l'extraction à commencé au début de 1987. La production des gisements où le groupe français intervient est aujourd'hui de 5 toppes. Elle pourrait atteindre 12 tonnes au début des années 90, à condition que le métal jaune ne soit pas victime d'une nouvelle éclipse.

# 

LE MARCHÉ MONÉTAIRE ET OBLIGATAIRE

COURS MOYENS DE CLOTURE DU 8 AU 12 JUIN

(La ligne inférieure donne œux de la semaine précédente.)

1,6540 ~ 16,5837 66,3440 58,3710 2,6731 69,1159 8,0765
1,6365 ~ 16,4843 66,5778 55,1571 2,6662 48,9476 0,0762
9,9736 6,8380 ~ 463,67 333,39 16,1167 296,17 4,6101

### Descente aux enfers

Mercredi 10 juin vers midi, le cours de l'échéance septembre sur le MATIF, après une ouverture à 102.25, chuta fortement pour tom-ber à 101,80 et battre ainsi un record : c'était le cours le plus bas depuis l'ouverture de ce marché le 20 février 1986, au cours de 102 sur l'échéance juin. Le cours de 100 est, on le sait, celui d'un emprunt dit « notionnel », au rendement de 10 % et d'une durée de dix ans. Le cours de 101,80 correspondait à un rende-ment de 9,60 % : un véritable retour 1986. Le cours de 114, soit moins de 7,50 % de rendement, avait été dépassé en mai-juin et en septem-bre 1986.

Ce même mercredi 10 juin, dans une atmosphère extrêmement lourde, presque de panique, les cours des obligations sur le marché physique, celui du comptant, flé-chissaient fortement, sous l'effet de ventes assez massives émanant, disait-on, de gérants de SICAV de trésorerie et aussi d'étrangers, japonais notamment, qui se débarras-saient de titres acquis deux mois

auparavant. Un pen plus tard, le même jour, le cours de l'échéance septembre sur le MATIF remontait violemment à 103,25 à la fois sur de vigoureu interventions et sur des rachats de vendeurs, le tout avec un très fort volume (70 000 contrats). On a pu mesurer, à cette occasion, l'extrême instabilité des cours et la nervosité non moins extrême d'opérateurs souvent jeunes, qui n'ont pas le sang-froid des vieilles tronpes. On savait, certes, que la mise en place du MATIF serait de nature à amplifier les mouvements sur le marché obligataire, mais la violence des variations donne à penser que le MATIF n'a pas encore atteint sa maturité.

A la veille du week-end, toutefois,

l'échéance septembre s'inscrivant à cours actuels, comme cela paraît ... 103,75, soit un rendement un peu inférieur à 9,25 %, dans un marché fragile. En toile de fond, outre les mouvements d'aller et retour très rapides qui, tout de même, finissent par déprimer le marché en raison de leur répétition, on note la poursuite du mouvement de désinvestissement sur les SICAV court terme, dite « sensibles », fortement pourvues en obligations à taux fixes dont les cours peuvent varier au profit des SICAV monétaires, investies en produits à vie courte, peu ou pas sujettes aux risques des taux. Selon les statistiques de TGF, si l'eucours giobal des SICAV court terme continue à augmenter au rythme de 10 milliards de francs en mai, atteignant 368,5 milliards de francs, les SICAV monétaires se sont gonflées de 12 milliards de francs, l'encours s'élevant à 162.4 milliards. Les SICAV dites « sensibles » ont régressé de 4 milliards de francs. Le réajustement amorcé depuis septembre 1986 se poursuit donc à vive

Sang-froid des vieilles troupes, vons-nous dit. Cette semaine, on a signalé des rachats discrets de papier « long » par des gérants de portefeuilles français et par des étrangers, estimant que les rende-ments offerts à Paris sont tout à fait intéressants, les plus élevés offerts en Europe, et même dans le monde. De fait, la place de Paris est en train de battre un record, celui de

l'élévation des taux d'intérêt réels. Si, comme on le prévoit, l'écart d'inflation avec l'Allemagne fédérale tombe à 2 % ou même à 1 %, comme l'indique le BIPE pour 1988, an plus bas depuis dix ans an moins. les rémunérations offertes en France deviennent tout à fait attirantes pour les capitaux étrangers.

D'autre part, si le dollar se main-Thumeur était moins assassine, tient pendant un certain temps aux

maintenant possible, après l'annonce d'un déficit commercial américain en baisse, la tenue du franc par rapport au mark pourrait être meilleure, ce qui permettrait aux auto-rités monétaires de relacher un peu leur dispositif de désense du franc. Une affaire à suivre.

En tout cas, les chiffres du déficit commercial américain, meilleurs que prévu (voir en rubrique \*Devises et or •), et le ralentisse-ment de la progression des prix de gros en main, ramenée de 0,7 % le mois précédent à 0,3 %, ont non seulement fait remonter le dollar, mais aussi dopé le marché obligataire américain, où les cours de l'emprunt fédéral à échéance de 2017 (le \* trente ans \*) émis il y a un mois à 8,75 %, soit 100 %, ont bondi à plus de 102, ce qui ramène son rende-ment à 8,55 % (on avait été jusqu'à 9.11 %).

Par ailleurs, M. Karl Otto Poehl, président de la Banque l'édérale d'Allemagne, dont le mandat va très prochainement être renouvelé, a léclaré que, pour stabiliser le dollar, il était nécessaire de mettre en œuvre une stratégie consistant à accroître l'écart de taux d'intérêt entre les avoirs en dollars et ceux libellés en marks ou en yens.

De son côté, M. Henry Kaufman, le célèbre expert américain, estime que les taux d'intérêt vont continuer à augmenter aux Etat-Unis sans, toutefois, freiner l'expansion de l'économie ni la hausse des valeurs à Wall Street. Effectivement, les marchés boursiers d'outre-Atlantique n'ont pas l'air effarouchés par une hausse des taux, jugés très supportables au moment où la baisse du doilar permet une amélioration sensible des marges bénéficiaires des entreprises nationales.

16 Dimanche 14-Lundi 15 juin 1987

# Le Monde

#### SOCIÉTÉ CULTURE POLITIQUE DATES 2 II y a cinquante ans : 6 Le procès de Klaus Barbie. 5 Les leaders de la majorité - M. Jacques Médecin au spectacle du Puy-du-Fou en Vendée. dément une intervention

 La conférence nationale auprès du Paraguay en

bancs du RPR: « Vous vous éses couchés! »

Sur le deuxième dossier chaud, la

publicité de l'alcool à la télévision, M. Barrot n'a que partiellement obtenu gain de cause. M= Barzach et lui-même étaient condamnés à

harmoniser leurs positions s'ils vou-

laient éviter de faire la part trop belle au député socialiste M. Roger-

Gérard Schwartzenberg (Val-de-Marne), qui avait déposé des amen-

dements allant dans ce sens. Après

moult hésitations et négociations, un

point d'accord a été trouvé sur

l'interdiction des boissons alcooli-sées à la télévision et dans les jour-

M. Barrot, qui souhaitait que cette interdiction s'étende également aux radios et au cinéma, a

obtenu un lot de consolation, un cer-

tain nombre de mesures, notamment

la fixation d'un « code de bonne

conduite » que les publicitaires

devront respecter. Leurs publicités

pour les boissons alcoolisées ne

devront comporter aucune incitation

vers les mineurs ni évoquer la sexua-

lité, le sport, le travail, les machines

et véhicules à moteur. Parmi les

quatre députés UDF qui n'ont pas

voté l'amendement Barrot sous-

amendé par le gouvernement, on note la présence de M. Robert Her-

sant, patron de la Cinq et député

apparenté UDF de l'Oise.

naux pour les jeunes.

faveur de M. Fratoni. 7 La vie sous contrôle Un nouveau médicament

contre les rejets de greffe.

S Le peintre devant son miroir», au Louvre des

Prince à Bercy.

ÉCONOMIE

12 La limitation du droit de grève des fonctionnaires. 13 La privatisation de Société générale.

Cruzado. 14 Revue des valeurs. 15 Crédits, changes, grands marchés.

- Le Brésil ressuscite le plan

MINITEL SERVICES Chronologia: mai 1987

**JOUR**  SIDA : interview Daniel Defert, SIDA Procès Barbie : ques tions à André Frossard.

toelité. Sports, Internationa Bourse. Culture, immobilier. 36-15 Tapez LEMONDE

#### Publicité politique, publicité pour les alcools

#### Les bonheurs de M. Barrot l'affaire en lançant en direction des

M. Barrot (CDS) pouvait, le vendredi 12 juin, se féliciter d'avoir fait plier le gouvernement, et singulière-ment M. Séguin, sur l'affaire de l'interdiction des clips politiques. Le inistre des affaires sociales était en effet personnellement hostile à cet amendement du député centriste, estimant qu'il n'avait rien à voir avec un projet portant diverses mesures d'ordre social. Le président du groupe RPR lui-même, M. Pierre Messmer, avait estimé mardi dernier inconvenant que la majorité songe, dix mois après avoir adopté la loi Leotard sur l'audiovisuel, à l'amputer de sa disposition autorisant la publicité politique.

ÉTRANGER

3 Grande-Bretagne : après

les élections législatives.

de Bokassa déposent un

4 Centrafrique : les avocats

pourvoi en cassation.

M. Barrot avait non seulement obtenu l'accord de tous les caciques de l'UDF, MM. Giscard d'Estaing, Barre et Gaudin, mais également.. de M. François Léotard. Contacté vendredi matin par M. Barrot, le ministre de la culture avait en effet donné son feu vert pour cette amputation. Le ministre ne semblait pas éprouver un attachement féroce pour une mesure qui avait été intro-duite dans sa loi (adoptée avec un 49-3) par un amendement... du député UDF, M. Alain Lamassoure. Aussi, M. Barrot avait-il fait savoir à M. Séguin que l'UDF, pour une fois au coude à coude, faisait de l'interdiction de la publicité politique une affaire de principe tant que ne serait pas mise au clair la question du financement des formations politi-

#### « Vous vous êtes couchés!»

Les députés RPR eux-mêmes étaient divisés sur ce point. Le prési-dent de la commission des lois, M. Jacques Toubon, estimait en effet peu habile de risquer d'appa-raître aux yeux de l'opinion publique comme les seuls qui, au sein de la de la matérialisation du financement des partis. Après de pesantes négo-ciations, M. Barrot devait même obtenir qu'un député RPR, M. Eric Raouit, sous-amende pour la forme son amendement afin de manifester l'unité de la majorité et le ralliement du RPR. Cette soudaine évolution n'a pas échappé à la sagacité de M. Sapin (PS), qui a résumé

Chaîne humaine contre les

essais nucléaires. - L'Appel des cent, organisation pacifiste dont le

porte-parole est M. Georges Séguy.

ancien secrétaire général de la CGT

et membre du comité central du PCF,

souhaite constituer une « chaîne

humaine » de vingt-cinq kilomètres

pour réclamer « l'arrêt des essais

nucléaires », le dimanche 14 juin à

partir de 10 heures, à Paris. Les

organisateurs attendent cinq cent

mille personnes à ce « randez-vous

national pour la paix » qui se prolon-

gera, à partir de 14 heures, au parc

Suzanne-Lenglen, près de l'héliport de Paris (métro Place Balard). Ce ras-

semblement est sautenu par une cin-

quantaine d'organisations, principa-

lement le PCF et la CGT, mais aussi

la PSU, la Ligue communiste, les « rénovateurs » du PCF et des rapré-

sentants de mouvements pacifistes

palestinienne. - D'importants res-

11 juin à Budapest, avec vingt et un militants de la gauche israélienne,

des perspectives de paix qu'entraînerait, selon eux, la création d'un Etat

Cette rencontre israélo-

palestinienne, la deuxième depuis le

nsables de l'OLP ont discuté, jeudi

israélo-

Rencontre

**EN BREF** 

La lutte contre le SIDA

#### Le conseil général des Alpes-Maritimes demande un recensement systématique des séropositifs

de notre correspondant

Le conseil général des Alpes-Maritimes a annoncé, le vendredi 12 juin, son intention de recenser Systématiquement les suiet sémpositifs pour le virus du SIDA. Selon le professeur René Gilly, conseiller général proche de M. Jacques Médecin, « c'est le seul moyen d'apprécier la diffusion du virus

vote par le Parlement israélien, l'été demier, d'une loi interdisant tout contact avec l'OLP, s'est déroulée dans quoe atmosphère très amicale», selon les participants, parmi esquels on comptait notamment MM. Abu Mazen et Abdel Razek Yikhya, membres du comité exécutif de l'OLP. La délégation israélienne, dirigée par le député Charly Bitton (liste militants des comités juifs orientaux, ainsi que de quatre membres du parti de la gauche sioniste Mapam.

A Jérusalem, un député de droite a demandé la comparution en justice immédiate des membres de la délégation israélienne, cependant que le groupe Abou Nidal menaçait de mort les participants palestiniens. - (AFP,

• Incendie criminel dans un complexe pétrochimique en Espagne. - L'ETA militaire a revendiqué, le vendredi 12 iuin, la responsabilité du gigantesque incendie qui s'était déclaré durant la nuit dans le grand complexe pétrochimique proche de Terragone, à une centaine de kilomètres au sud de Barcelone. L'incendie n'a pas fait de victime, mais des dégâts matériels estimés à plusieurs milliards de pesetes. - (Corresp.)

dans la population générale. Les pent de plusieurs années la progression du SIDA, seul soumis à la déclaration obligatoire, sont indispensables pour orienter les déci-sions en matière de prévention. »

Selon les vœux du conseil général, chaque fois qu'un cas de séropositi-vité sera dépisté dans un laboratoire ou un centre de consultation, il devra être enregistré sur un système nformatique par les services départementaux, qui, assure-t-on, garantissent une protection absolue de l'identité des porteurs. Le nombre des séropositifs est aujourd'hui évaiué à 2 000 dans les Alpes-Maritimes, pour 75 cas déclarés de

#### MICHEL VIVÈS.

[La décision du conseil général des Alpes-Maritimes est surpressante à plus d'un titre. Elle est tout d'abord ca contradiction formelle avec la lei. En effet, soule le déclaration numérique et anonyme des cas de SIDA averes est actuellement obligatoire. D'autre part, la Commission nationale de l'informati-In Commission mationale de l'informatique et des libertés (CNIL) n'a pas été informée de ce recensement. Il y a fort à parier qu'elle en aurait interdit le principe, et on peut s'attendre à une réaction extrêmement vigoureuse de sa part. La CNIL dispose en cette matière non seulement d'un droit d'enquête, mais aussi d'un droit d'interdiction. Le ministère de la santé devrait, lui aussi, réagir, M. Barzach ayant toujours manifesté son opposition à ce type de mesare.

Dans un document qui sera public dans quelques jours, l'UNAFORMEC, l'organisme chargé en France de la formation médicale contiane des médecins, rappelle, à propos du SIDA, qu'aucun impératif médical ne rend nécessaire de sortir du cadre de la déontologie et qu'aucune considération d'ordre épidémiologique ne samait justifier une quelconque violation de secret médical. — F. N. 1

"GRAND JURY" RTL- Le Monde

dimanche 18 h 15

#### La faillite de la célèbre joaillerie

#### Ouverture d'une information judiciaire contre les frères Chaumet

Le parquet du tribunal de Paris a ouvert, samedi 13 juin, une information judiciaire contre les frères Jacques et Pierre Chaumet, pour « banqueroute, abus de conflance et escroquerie ., a-t-on appris de source judiciaire. Le dossier a été confié au juge d'instruction parisien François Chanut, devant lequel les deux josilliers devaient être pré-sentés dans l'après-midi.

La journée de samedi pourrait donc marquer un tournant, certains n'excluant même pas, au palais de justice, des réquisitions de mandat de dépôt contre les deux frères, conduisant à leur incarcération, au vu des conclusions de l'enquête de la brigade financière. Celles-ci seraient origane imanciere. Celles-ci seraient accablantes. Elles ont permis de confirmer ce qui se disait dans le monde de la josillerie parisienne : Chaumet acceptait des dépôts financiers de ses clients, destinés à être invertie dans le diament alements. investis dans le diamant-placement, et promettait en retour des taux d'intérêt fort élevés, de l'ordre de 20 % par an. « Grosso modo, les frères l'admettent, résume un enouêteur, insistant sur le rôle premier de M. Jacques Chaumet. C'était la fuite en avant du joueur

qui espère toujours se refaire. » Des perquisitions ont été opérées dans les locaux de la joaillerie ainsi qu'aux domiciles des deux frères. Elles n'auraient pas permis de saisir de comptabilité probante, les transactions se menant an nom de la

« confiance », sans trace écrite transparente. La saisie de diverses lettres de réclamation de créanciers impayés pourraient permettre d'identifier ceux d'entre eux qui ne sonhaitent pas se signaler à la justice car tout à la fois victimes et complices, ces pratiques illégales leur ayant permis de soustraire au fisc une partie de leurs revenus.

Enfin l'enquête de la brigade financière ferait apparaître un \* trou » encore plus important que celui, déjà considérable, avancé par les premières estimations (1,8 milliard de francs).

#### Le gouvernement veut mettre le syndicat des camionneurs sous tutelle judiciaire

**ETATS-UNIS** 

Le syndicat des teamsters (camionneurs), le plus important mais sans doute aussi le plus corrompu des Etats-Unis, est de nonveau sur la sellette. Le gouvernoment américain se préparerait, en effet, à entrer en guerre coutre cette organisation qui s'est déjà fâcheusement illustrée dans le passé en raison de ses liens avec la mafia.

Selon des indiscrétions émanant du département de la justice, l'administration Reagan établirait actuel-lement un dossier contre les « teams-ters » afin de placer le syndicat sous tutelle judiciaire et d'évincer de sa direction son président, M. Jacky Presser, et ses principaux associés.

La direction des « teamsters » a vivement réagi à ces informations en comparant les intentions officielles aux tentatives de prise de contrôle des syndicats par des goouverne-ments communistes ou fascistes... Elu en avril 1983, M. Presser, dont le physique rappelle irrésistiblement celui d'un chef de bande, se trouve déjà sous le coup d'une inculpation pour détournement de fonds. Son procès doit s'ouvrir le 10 août prochain à Cleveland.

Si l'action que la justice américaine se propose d'engager contre cette puissante organisation (elle compte 1,6 million de membres) va jusqu'à son terme — mais son déclenchement pourrait prendre décienchement pourrait prendre encore plusieurs mois, — ce serait un précédent. Elle témoignerait aussi

le part de l'actuelle équipe au pou-voir dans la mesure où les teamsters furent, lors des campagnes présiden-

tielles de 1980 et de 1984, pratique-

ment les seuls dans le monde syndi-

cal à soutenir Ronald Reagan. Il est vrzi que, lors de la convention nationale du syndicat, réunic à Las Vegas en mai 1986, M. William Brock, secrétaire au travail, avait exhorté ses dirigeants à « nestoyer la maison ». Mais cet appel intervenait quelques mois après que le rapport de la commission présidentielle sur le crime organisé ent plongé la Maison Blanche dans l'embarres en soulignant les protections politiques dont jouissait le syndicat de

Le manyeise rénutation des teamsters n'est pas nouvelle. Trois prédécesseurs de M. Presser - Jimmy Hoffa, Beck et Roy Williams - except des démêlés avec la justice, et il est sujourd'hui sequis que Jimmy Hoffs, mystérieusement disparu en 1975, fut éliminé par des hommes de main de la pègre. Témoignant dans un procès en cours à New-York, M. Roy Williams a, pour sa part, affirmé que son élec-tion à la présidence du syndicat en 1981, ainsi que celle de M. Presser en 1983, avaient été contrôlées par un malione connu, Anthony Salerno.

#### En visite en Suisse

#### M. Alfonsin souhaite la réouverture du dialogue avec Londres

en direct sur

BERNE

animé par Olivier MAZEROLLE

et Bruno DETHOMAS (Le Monde)

avec André PASSERON

Paul-Jacques TRUFFAUT

et Jacques ESNOUS (RTL)

de notre correspondant

Un accord de rééchelonnement l'une partie de la dette argentine, de l'ordre de 265 millions de francs suisses (un peu plus de 1 milliard de francs français), devrait être pro-chaînement signé entre l'Argentine et la Confédération helvétique. C'est l'un des résultats de la visite offi-cielle de trois jours en Suisse qu'a achevée, le samedi 13 juin, M. Alfonsin, le président argentin.

La Suisse représentant les intérêts britanniques à Buenos-Aires, le pré-sident argentin, pendant son séjour à Berne, ne pouvait manquer d'évo-quer, d'autre part, la question des Malouines. Au lendemain des élec-

Le numéro du « Monde » daté 13 juin 1987 a été tiré à 502 941 exemplaires

tions britanniques, M. Alfousin a d'abord publiquement tenu à féliciter M. Thatcher de son succès. « Nous ne désespérons pas de parve nir à une solution négociée, a t-il indiqué ensuite. Nous persévérerons dans ce sens, bien que la réponse ait été négative jusqu'à présent. Grâce aux bons offices de la Suisse, nous souhaitons pouvoir dialoguer avec la Grande-Bretagne, »

Au sujet du refus de l'Argentine de signer le traité de nonprolifération des armes nucléaires, M. Alfonsin a réaffirmé qu'il n'avait pas l'intention de changer d'avis, les recherches de son pays étant orientecs vers des fins pacifiques.

Le Monde Infos-Spectacles sur Minitel 36-15 + LEMONDE

### La mise en liquidation pourrait avoir lieu lundi

#### « Le Matin » sur le fil du rasoir

Quel que soit l'avenir du Matin de Paris, ses salariés considéreront longtemps le vendredi 12 juin comme un véritable « vendredi noir ». Après une journée de tractations entre l'un des deux administrateurs judiciaires, Me Claude Levet, et M. Giancarlo Paretti, administra-teur délégué du holding italoluxembourgeois Interpart - un des principaux actionnaires du Matin ivec le groupe Médias-Presso-Communication de l'ancien ministre socialiste Paul Quilès, — la décision est tombée : M. Paretti se retire. L'homme d'affaires italien, un proche de l'ancien président du conseil

dans le monde ......11

Météorologie ..........10

italica, le socialiste Bettino Crazi estimait que l'édition du Matin du 12 juin (qui relatait le conflit sous le titre « On se bat ») constituait » une offense ». En réalité, M. Parenti, dont le groupe a déjà investi 40 mil-lions de francs dans le quotidien de ganche français, a jeté l'éponge.

Sollicité à nouveau pour régler les salaires de mai et participer au financement de la nouvelle société Editrice du journal, les Editions du Matin, l'industriel a préféré tirer un trait. D'autant plus que sa volonté de maintenir sociante dix postes au plus sur cent cinquante-six se heurtait au refus du personnel de voir les négociations antérieures remises en cause (le Monde du 12 juin).

Ce retrait en forme de coup de théâtre a laissé la réduction abasourdie. Toujours en grève, elle a cependant confectionné l'édition du samedi 13 jain : le Matin est doté d'une double. « une » recto-verso ; l'une relate les suites du conflit. l'autre fait état de l'actualité du

 $(\mu_{i} x_{i}^{*}, x_{i}^{*}) \in \mathbb{R}$ 

0.00

※ 65 전 (\*\* 프로토) 를

288778 - 77

Carlotte de Company

Section 25 Co.

4 Charles Garage

Carrier or are, in

THE MANY STREET, ST. P. LEWIS CO.

Professional Control (1986)

 $\mathbb{R}(\mathbf{f}_{i}) \in \mathbb{R}^{n} \times \mathbb{R}^{n} \times \mathbb{R}^{n}$ 

to the term of the

. 4

The state of the state of the state of

to a man and a second

tare, ou or and or

Fire the second of

Altager & the driving of their

Resource Bridge of

The second of

P2 4 2- 10-14

Page 12 to 1 to 2 to 2

F. 11 F. 12.

St. St. Commercial Com

Employ to the second

Sample of the

A Section of the second

A Section 1

Table 19 100

Sept on the last of the

The state of the s

the same of the same of

W. F. STREET

STANSON TO V A APRILIP

the sections.

Le Motin de Paris est maintenant sur le fil de resoir. Des membres du comité d'entreprise ont annoncé qu'ils mentraient it woek-end à pro-fit pour relancer leur projet de reprise du titre par les salariés. Mais il leur faut pour cela un groupe de presse (on de publicité) leader. Dimanche, en fin d'après-midi, une devait être réunie : les élus du comité d'entreprise y ferent le point. M. Paul Quilés et M. Jean-Rané Polliot, actuel PDG de Matin, vont, de leur côté, tirer à nouveau les sonnettes de partenaires potentiels. MM: Robert Maxwell on Francis Bonygues, qui farent apparavant en négociations avec l'ancien ministre, accéderont-ils à sa demande de ren-

Faute de nouveaux « repreneurs », le quocidies pourrait, des handi prochain, être mis en liquida-tion. Pais vendu sux enchèrat (prix estimé : 5 à 16 millions de francs). A moins qu'un financier providentiel ne se présente d'ici là. Me Leuet se serait engagé à retarder dans ce cas la mise en liquidation de quelques

YVES-MARIE LABE.

#### Seizième Festival du film fantastique et de science-fiction

C'est en juin désormais que l'on frémit sons la coupole du Grand Rex. Le Festival international de Paris du film fantastique et de science-fiction a changé de date. La week-end est particulièrement prometteur avec ce samedi 13, Grace Jones vampire déchaînée, tatouée, extravagante dans Vomp, à 19 h 30. A 21 houres, Monster in the Closet: à 22 h 30, The Farm, de David Keith, en première mondiale, et son Dolby - nécessaire pour convrir les cris divers et les trompettes du

Dimanche, à 19 h 45, Maximum Overdrive, le premier film réalisé par Stephen King, et, à 22 h 35, Kindred. Lundi, un gore sans concession. Street Track, en pré-sence du réalisateur Jim Muro; à 22 h 15, un film qui n'est pas améri cain mais allemend, Joey, de Roland Emmerich. Mardi, en clôture, le gore tant attendu, Evil Dead 2, puis annonce du palmarès et, pour ceux à qui reste un peu d'énergie : Dream Child, de Millar.

L'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE

*EST-IL LE MEILLEUR ?* 

NUMERO DE JUIN 1987 CHEZ YOTKE MARCHAND DE JOURNAUX



